

11. 6.30% 11.6.304

•

-30

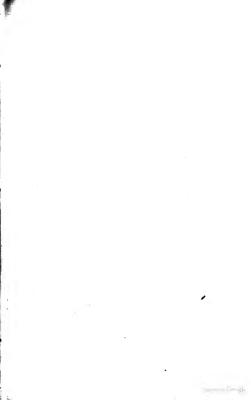



# חמשה חומשי תורה PENTATEUQUE.

LE DEUTÉRONOME. - ספר דכרים

Tout exemplaire qui ne sera pas revêtu de la signature de l'auteur sera réputé contrefait.

> PARIS. — IMPRIMERIS DE MIGHERET, rue du Dragon, nº 20.

## LA BIBLE,

## TRADUCTION NOUVELLE,

AVEC L'HÉBREU EN REGARD.

ACCOMPAGNÉ

DES POINTS-VOYELLES ET DES ACCENS TONIQUES (נגינות)

AVEC DES NOTES PHILOLOGIQUES, GÉOGRAPHIQUES ET LITTÉRAIRES.

ET LES PRINCIPALES VARIANTES DE LA VERSION DES SEPTANTE ET DU TEXTE SAMARITAIN;

Dédice à S. M. LOUIS-PHILIPPE Ier, Roi des Français,

Lav S. Caben,

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE ISRAÉLITE DE PARIS ; MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE METZ , ET DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

## PENTATEUQUE.

TOME CINQUIÈME.

LE DEUTÉRONOME. - מפר רכרים



# A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

## A PARIS,

GHEZ L'AUTEUR, VIEILLE RUE DU TEMPLE, Nº 78; Tamobrius BARROIS, libratir, aug richtling, Nº 14; TREUTTEL et WURTZ, Libratirs, aug de Licle, Nº 17; A Strasbourg et à Londres, même Maison.

4834 .



## NOUVEAU SUPPLÉMENT

## A LA LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

M. LE COMTE DE RAMBUTEAU, PRÉFET DE LA SEINE. CHAMBRE DES DÉPUTÉS (Bibliothèque de la).

MM. Amyot, libraire, à Paris. Beyfus (Adolphe), id.

Brun, imprimeur, id.

Bellangé, négt., id.

Barrois (Théophile), libraire, id., 6 ex.

Cerf Berr (Frédéric), Consul en Haïti.

Creuzenach (Dr.), à Francfort.

De Laborde (Mme la comtesse de), à Passy.

De Lahorde (Léon), homme de lettres, à Paris.

Delessert (Benjamin, Bon.), vice-président de la chambre des députés, id.

Delessert (Mae. Gahriel), à Passy.

Desiles (Benard), homme de lettres, à Paris.

Dondey-Dupré, libraire, id., 4 ex.

Gogenheim (Marx) , nég<sup>at</sup>., à Mulhausen.

Hatchman ( Mme ), à Paris.

Johlson (professeur), id.

Jugel (Charles), libraire, à Francfort, 10 ex.

Lerminier, professeur de législation comparée au collége de France.



#### LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

MM. Mayer et Sommerhausen, libraires, à Bruxelles.

Mernan, à Paris.

Moreau, maire du septième arrondissement, id.

Mai (Gustave), id.

Moutardier, libraire, id-

Nieman , id.

Pochoy, à Voiron ( département de l'Isère).

Rothschild (S. Baron de), à Paris.

Roland, libraire, 3 ex. id. Roret, libraire, id., 4 ex.

Senet (L.), professeur de langues, id.

Sorignet, aumônier, à Lafond, près La Rochelle (Char.-Inf.)

Veil (Lambert), à Bordeaux.

## AVANT-PROPOS.

Ca cinquième volume complète le Pentateuque. Au milicu des graves intérêts de la politique, des débats de la littérature du jour, de l'indifférence religieuse du siècle, et, comme nous l'avons déjà dit, en présence des influences peu bienveillantes de certains hommes et de certaines coteries, nous devons nous estimer heureux d'avoir terminé le Deutéronome, et de pouvoir enfin nous occuper de la publication des Prophètes et des autres parties de la Bible.

Quèlques journaux en France et en Allemagne se sont cocupés de notre travail; entre natres le Moniteur du 1<sup>ex</sup> noût dernier; la France nouvelle du 51 octobre, et la Revue encyclopédique (cahiers d'avril et mai et de septembre). Parmi les journaux étrangers, nous avons à citer le Protestant du 15 janvier 1835 et la Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres et arts, de juin dernier, tous les deux publiés de Genève 1. Les honorables écrivains nous traitant avec

1 Voici ce qu'on lit dans ce dernier recueil, qui jouit d'une si juste réputation :

e Jes matières de théologie ne sont pas admises dans cette Revue littéraire. Il nous est donc interdit de rendre un compte détaillé de cette nouvelle traduction de la Bible, et de l'esaminer sons le point de vue le plus important, celui de sa tendance rationaliste et de son système d'exégète indépendante, qui ont excité contre M. Cahen les critiques violentes des ennemis de l'esamen. Nous nous permettrons toutéfois de dire, sans approuver pour cela toutes les opinions de l'auteur, que cet ouvrage est à nos yeux un véritable indulgence, ont bien voulu nous donner des conseils dont nous nous sommes empressé de profiter.

Enfin le Journal asiatique aussi, dans son numéro de septembre. s'est déterminé à rendre compte de notre traduction.

service rendu à la science théologique et même à la religion. Nous en recommandons l'étnde à tous les théologiens qui regardent leur raison comme un organe que Dieu leur a donné pour les élever jusqu'à lui, et la théologie comme une science humaine, faiilible par conséquent, mais perfectible à l'instat de tontes les autres.

Mais la Bible publiée par ce savant Israélite n'est pas faite pour intéresser exclusivement le théologien. C'est un onvrage remarquable d'érudition et de littérature. Qui ne sait que la Bihle , abstraction faite de sa maiestueuse mission, est le monument le plus important que nous ait transmis l'antiquité? qu'elle renferme les annales d'une époque primitive, l'histoire du monothéisme, celle du plus singulier des peuples, et de sa constitution non moins étonnante par sa nature que par sa durée; une littérature et une poésie non moins originales et plus élevées dans lenr tendance que celles de la Grèce? Quelle carrière ce livre si souvent commenté, et qui a besoin de l'être encore, n'ouvre-t-il pas à la philologie et à la critique! Combien de rapprochemens lumineux à faire entre les mœurs des patriarches, les idées et les coutumes de la théocratie, et celles des autres peuples de l'antiquité, soit orientale, soit occidentale! Quelle influence les vastes acquisitions qu'a faites de nos jours la littérature asiatique doivent exercer sur l'intelligence du texte sacré! L'Allemagne possède en ce moment des trésors que chaque année voit s'accroître. La littérature française présente au contraire une affligeante stérilité : les anciennes versions écrites avant les progrès de la philologie orientale, ne peuvent plus se lire dans leur idiome barbare : l'excellente traduction de Genève (1805), qui a fait époque dans l'histoire de la littérature biblique en France, n'a point fermé la carrière à d'antres essais, et n'est d'ailleurs accompagnée d'ancnne note. C'est là surtout ce qui fait le prix de la Bible de M. Cahen. Ses remarques critiques et littéraires sont ponr la France une véritable et utile nouveanté. Sans prétendre faire un choix, nous en citerons un petit nombre pour donner à nos lecteurs quelque idée de la manière de voir et des connaissances philologiques de ce nouvel interprète. »

Le nom du respectable rapporteur donne une grande autorité à ses éloges, et nous impose le devoir d'examiner avec soin la critique dont cet estimable littérateur a bien voulu nous honorer.

M. l'abbé Laboudorie reconnatt qu'à partir du deuxième volume nous avons fait à la critique de larges concessions. On reucontne, dit-il (et il n'a encore examiné que les tomes 1, 2, et 5), dans les notes des traits de mœurs intéressans; des rapprochemens piquans de quelques points de législation mosaïque avec les dispositions correspondantes e de nos législateurs modernes, qui ne sont pas toujours à l'avantage de celles-ci; des conciliations de passages, dont les expressions obscures présentent une espèce de contradiction avec d'autres passages.

Les termes consacrés aux choses divines y sont trèsbien expliqués . . . . Il donne des motifs de quelques
e prescriptions, de quelques défenses qui ne paraissent pas
au premier abord très-conformes à la raison. Il réunit
quelquesois sous le même point de vue tout ce qui concerne la même matière, le même sujet, et en rend l'exxmen et la comparaison plus faciles. Ensin il mot heureusement à contribution les connaissances positives qui abondent dans le grand ouvrage sur l'Egypte. C'est par ce travail que M. Cahen a pu justement se flatter de fournir des
«solutions aux difficultés entassées par Voltaire contre la
Ebible (p. 217).»

Ici finissent les éloges. Voici maintenant diverses observations critiques. M. le rapporteur relève une inavernate qui nous est en effet échappée dans la traduction d'un mot du v. 13, ch. 7 du Lévitique. Nous avons dans cet endroit rendu 1320 par pain levé; il fallait pain sans levain. Nous avons rendu le mot 22777 (Exode, ch. 50, v. 8), par dans vos générations; notre critique préfère l'expression de Le-

maistre de Sacy, dans la succession de tous les âges. Nous avons rendu [127] (Lévit., ch. 2, v. 1 et 2) par il prendra une poignée; de Sacy, cité per l'honorable rapporteur, dit : et l'un d'eux prendra une poignée. Nous avons rendu [177] (Lévit., ch. 2 v. 2) par souvenir, traduisant le mot littéralement, car l'écrivain parsit avoir indiqué l'effet pour la cause. M. Labouderie préfère en mémoire, expression que donne de Sacv.

L'honorable rapporteur désire que notre style soit entièrement purgé de néelogisme; nous nous sommes toujours efforcé de n'employer que des mots et des tournures en usage; car nous sommes de ceux qui pensent que la langue qui a suffi à Descartes, à Pascal, à Malebranche, à Racine, à Lafontaine, à Voltaire, n'a pas besoin de vire d'emprunts étrangers, peut et doit suffire à tout le monde. S'il nous est donc arrivé de manquer de respect à la langue, c'est bien à notre insu et contrairement à nos intentions. En traduisant il est bien difficile de toujours éviter les locutions insolites; ceci doit nous valoir l'indulgence pour ce gonre de fautes; nous ne prétondons pas les justifier.

M. le rapporteur n'approuve pas notre manière de rendre les noms propres bibliques, quoique nous les ayons fait suirre de l'appellation vulgaire; d'autres philologues l'approuvent; adhue sub judice lis est. Nons passons condamnation pour les endroits, on petit nombre, où dans notre orthographe des noms propres nous n'avons pas toujours été d'accord avec nous-même.

Ceci concerne le mode de traduction; arrivons aux notes.
On nous accuse (p. 225) de ne pas assez mettre à contribution les philologues allemands, et (p. 217 à 218) on nous incrimine pour les avoir cités. Comment faire? faudra-t-il importer les opinions d'outre-Rhin quand elles sont avorables à certains systèmes, et les exclure quand elles sont incommodes? Ce serait établir une sorte de douane de la pensée qui n'est ni de notre goût, ni dans nos habitudes; d'ailleurs, avant d'élever des plaintes un concision de certaines notes, il serait aussi équitable de remarquer que des notes mises au bas des pages d'un livre renfermant texte et traduction, ne peuvent pas avoir la même étendue qu'elles ont dans de forts volumes que les savans de l'Allemagne sont à même de leur consacrer exclusivement.

On ajoute encore, en guise d'accusation, que nous avons chargé M. Munk de faire pour nous l'aveu le plus formet. (p. 220) que nous professons le rationalisme, qui compte un si grand nombre de partisans en Allemagne.

Gela nous paraît singulier. Dans notre premier prospectus, dans l'avant-propos de la Genèse, et toutes les fois que l'occasion s'en est présentée, nous nous sommes franchement déclaré pour le rationalisme, et comment aurionsnous ensuite chargé M. Munk de faire pour nous un tel aveu l'à quoi bon?

Au reste, quelle que soit l'opinion de notre savant critique sur le rationalisme, il ne disconvient pas que ce système d'interprétation biblique ne soit en grand honneur en Allemagne, et que c'est nous qui l'avons fait connaître en France; car l'auteur dit qu'en Allemagne la science biblique à atteint le plus haut point d'élévation, et pour elle il est certain que nous serions réputé avoir peu fait (p. 220). A cette assertion nous pourrions opposer des témoignages irrécusables tirés du pays même : mais il nous suffit de rappeler ce que nous avons annoncé déjà plusieurs fois, que nous n'écrivons pas pour les savans de profession, mais pour les hommes instruits. Nous avons cherché, tout en donnant une nouvelle traduction en regard du texte, à résumer les travaux des rabbins, ceux des philologues modernes, que nous ne nous sommes pas borné à suivre et à abréger sans les devancer en quoi que ce soit, comme on le prétend. S'il en était vraiment ainsi, on serait probablement

noins en colère contre nous. N'importe; nous renroyons à notre ouvrage même et au jugement qu'en ont porté des savans Israélites et Chrétiens, dans les Annales de littérature de Heidelberg, dans le Morgenblatt et dans un des numéros de la Didaskalia, du mois d'août dernier, journaux publiés en allemand; en Allemagne, par des Allemands.

M. Labouderie trouve (p. 221), que nous laissons trop apercevoir notre tendance à croire que la rédaction du Pentateuque est de beaucoup postérie ure à Moise. Où est le mal? Depuis le père Simon de l'Oratoire en 1678 ', jusqu'à Hartman en 1832, une foule de théologiens on t éçrit sur l'origine du Pentateuque, l'ont attribué à divers auteurs, et lui ont assigné diverses origines. Pourquoi nous serait-il défendu d'adopter les opinions de ces théologiens de préférence à celles qui conviennent à M. Labouderie ?

Jusqu'ici nou avons loué la modération de notre critique, nous ne découvrons plus cette qualité dans ce qui suit.
M. Labouderio dit (p. 221) en propres termes, e que si son
intention n'a pas été de renverser les fondemens du christ tainsime qui reposent sur différens passege de la Genèse
des livres suivans, il n'en ébranle pas moins la solidité par
des interprétations qui ont révolté toutes, les communions
c'hrétiennes. De tolles saseritons sont pou charitables. Nos
intentions ne sont ni d'édifier, ni de rouverser quoi que ce
soit. Nous voulons traduire fédélement et avouer sincérement

<sup>\*</sup>Le premier ourzage du P. Simon cut un factum pour un Juif condammé au feu en 1670, par le parlement de Mets, comme coupable de l'assassinat d'un eufant chrétien. On sait que les accusations aussi absurdes que cruelles étaient très-fréquentes alors, et ce plaidoyer d'un prêtre cabloique en faveur d'un Juif est un acte de tolérance remarquable à une époque qui a précédé de peu d'aunées la révocation de l'édit de Nantes. Il est presque inutile d'ajouter que ce célèbre philologue lui-même n'a pas échappé à la persécution.

notre ignorance quand nous ne comprenons pas, aveu qui nous coûte d'autant moins, que les autres n'y entendent pas davantage. Les conséquences de cette fidélité, de cette sincérité ne nous regardent pas et nous touchent peu. Le théologien, en traduisant, ne perd jamais de vue son église, son temple, sa synagogue; borné par cet horizon, il alonge, raccourcit, taille, entretaille, contretaille les pensées de son auteur, jusqu'à ce qu'elles aient la diumension voulue pour entrer dans l'enceiute sacrée. Tel est le faire du théologien; nous ne le blâmons pas; mais ce n'est pas le nôtre. Encore une fois, nous procédons avec le même sang-freid, la même bonne foi que nous mettrions à translater les œuvres de Confucius, si nous arions les connaissances nécessaires pour une telle entreprise.

Les communions chrétiennes, et le nombre n'en est pas petit, sont, dit-on, en révolte contre nos interprétations; comment seit-on cela? par quelle députation ont-elles annoncé leur disposition à notre égard? Chez les théologiens, l'être collectif dit communion, parati jouer le même rôle que le peuple chez les écrivains politiques. Ils donnent ce nom à œux qui pensent et veulent comme eux. Mais s'il est libre à chacun de dire son opinion, il est de la prudence et même de la modestie de ne pas donner un sentiment individuel pour un fait universel.

M. le rapporteur s'est plu à réunir un certain nombre de propositions qu'il qualifie de réflexions hardies, hostiles, oapables d'inspirer du mépris pour le texte saoré. Citons une de ces propositions hardies que M. Labouderie rapporte p. 224; « De cess mêmes Pharisiens est sorti le célèbre élère « de Gamiliel, le principal promoteur, sinon le fondateur « de la nouvelle loi. » Nous ne voulons pas ici nous prévaloir dec que cette proposition se trouve dans un opuscule, joint au tome /, de la Bible, dans la notice sur le Catendrier talmudique, p. 175, dont la rédaction ne nous appartient pas; au contraire, nous sadoptons cette opinion, sous sa

forme conjecturale, comme nôtre. En effet, l'origine du christianisme, comme les origines de toutes choses, est enveloppée d'obscurité. Jésus n'a rien écrit ; nous ne connaissons que quelques circonstances de son enfance et les trois dernières années de sa vie. Ses opinions, telles que ses disciples nous les ont transmises, ne paraissent pas annoncer l'intention évidente de détruire l'ancien culte, dont il a constamment observé les pratiques. Son but principal paraît avoir été de donner plus de rigidité à la partie morale de la Torali, et de substituer aux pratiques extérieures des Pharisiens la vie intérieure des Esséniens; tandis que saint Paul, armé d'un mode d'argumentations puisé à l'école pharisienne et à l'aide du système typique, est parvenu à détruire l'ancienne loi par cette loi elle-même; et en remplaçant l'alliance du sang par celle de l'eau, il a singulièrement facilité l'adoption et la propagation de la doctrine nouvelle. Considéré sous ce point de vue, cet apôtre peut être regardé comme le fondateur de la nouvelle loi. C'est une conjecture , mais où est la hardiesse et l'hostilité ? Fort de nos intentions, ce ne sont pas des épithètes , des allusions , plus ou moins dures qui pourront nous décourager.

Nous avons promis de donner avec ce cinquième volume une introduction, dans laquello nous nous proposons d'exposer nos conjectures sur la rédaction du Pentateuque. Nous aurions voulu des aujourd'hui nous acquitter de notre promesse. Mais en nous livrant aux recherches que nécessite ce travail, il s'est considérablement étendu. Ne voulant ni retarder la publication de ce volume, nitronquer le résultat de nos investigations, nous espérons pouvoir publier ce travail incessamment. Le volume suivant contiendra la traduction de Joué et de Juges; dans les notes nous mettrons à profit les travaux du géographe Ritter et le savant ouvrage de M. Léon de Laborde, récemment publié '. Ce voyage,

<sup>1</sup> Voyoge dans l'Arabie Pétrée, par Léon de Laborde et Linant,

qui sera suivi d'autres recherches, jette un nouveau jour sur la topographie des contrées bibliques; les détails de mœurs qu'il renferme sont los avec intérêt par l'homme du monde, et consultés avec fruit par ceux qui se livrent spécialement à l'exégèse, et serviront à modifier bien des explications.

Nous donnerons incessamment la table des noms de lieux et de personnes contenus dans le Pentateuque, que nous avons promise, et une table chronologique.

Un savant Israélite, qui a voulu contribuer à notre publication par une notice sur le Calendrier talmudique, et par une autre sur les villes lévitiques, nous a donné pour ce volume une notice sur les Samaritains, avec le texte et une nouvelle traduction de deux lettres adressées par eux aux Israélites de Paris, en 1820 et 1826. Cette traduction est accompagnée de notes. Il nous a donné aussi un article sur le mariago, tel qu'il est suité Chez les Julis modernes.

Dans le volume suivant, on aura du même auteur deux notices, l'une sur l'opération de la circoncision, telle qu'elle est pratiquée, et l'autre sur la géographie physique et politique de la Palestine. Notre travail servira ainsi à faire connattre l'état ancien et l'état actuel du judaisme.

Nos locteurs, Israélites surtout, ne liront pas sans intérêt les nombreux extraits que nous donnons de l'excellent ouvrage publié à Francfort par M. le docteur Creuzenach, sous le titre de *Thariag*.

Nous espérons publier dans un des volumes suivans le résultat des relations que nous nous proposons d'établir avec les Samariains et les Caraïtes. On trouvers, en attendant, dans co volume, une note extreite d'un ouvrage caraîte qui donne une idée du genre d'exégèse et de polémique en usage dans cette secte. Dans les notes, nous avons eu plusieurs

publié par Léon de Laborde Paris, Giard, éditeur, rue Pavée Saint-André des Arts, nº 5. fois occasion de citer un autre ouvrage caraîte (במר המברור), d'après un des deux manuscrits qui existe à la Bibliothèque royale.

Nous chercherons aussi à établir des communications avec les Israélites répandus dans l'ex-régence d'Alger; nous en tirerons peut-être des lumières sur l'intérieur encore si peu connu du continent africain. Notre but principal sera de faire connaître à ces coréligionnaires les bienfaits que nous devons à la France, et à faire naître chez eux le désir de s'attacher de cœur et d'intérêt à notre généreuse patrie. Il est du devoir, et sans doute dans l'intention du Consistoire central d'encourager nos efforts. Si cette administration. haut placée, comprend sa mission, elle pourra rendre d'Aminens services à la religion, au pays et à la civilisation. A cet effet il serait utile que l'on fit traduire, soit en hébreu, soit en arabe, nos livres élémentaires les plus estimés. sur divers sujets, et pour inspirer plus de confiance, ce travail devra être exécuté par des Israélites et dans un esprit israélite. Il existe parmi nos coréligionnaires des hommes capables et zélés. Que l'administration consistoriale fasse un appel, ils n'y manqueront pas.

S'il ne nous a pas encore été donné de pouvoir consacrer tous nomens à notre entreprise, nous tâchons du moins d'accompagner chacune de nos livraisons de quelque document utile.

Puisse notre travail continuer à nous concilier la faveur du public I

Paris, ce 1er janvier 1834.

S, CAHEN.

## SUR LES SAMARITAINS,

PAR L'AUTEUR DE LA NOTICE SUR LE MIGRASCH.

Dans les notes sur la Bible de M. Cahen, il est souvent quetion du Pentateuque des Samaritains. Cette secte religieuse est peu comune des Israélites. Mon bat est d'attirer sar elle l'attention, et, s'îl est possible, l'intérêt de mes coréligionnaires. Les Samaritains sont opprimés, misérables, ignorans; ils sont encore ce que nagoère nous étions tous. La Providence a changénotre sort; rendons-moustignes de ses bienàits, portons les secours et les lumières de notreuropéenne civiliastion à nos frères d'Orient. Les difficultés sont nombreuses ; mais la plus grande est surmontée, puisqu'ils professent comme non une religion à base rationnelle. Puissent des Israélites, hommes d'influence, entirer dans cette carrière de charité, entièrement inexplorée! Une réunion d'efforts ne reste jamais sans régultats.

#### I. Dénominations générales.

Les Samaritains, les Garaïles et les Julis, sont les trois sections de la religiou, monâme qui se sont perptutes jusqu'à nos jours. Les uns et les autres prétendent être les descendans d'un nocien Chaldéen, net en Palestine, nommé Jacob, surnommé Israel; et le 3, lis premenent la qualification de 184789 123 D'18479 Israelites et fit d'Israel. L'origin ne l'épithe D'2973 Hoime, Höbrens, qu'ills adoptent auusi, 'nette pa indiquée dans le texte hiblique pour trouver l'étymologie de cette expression, les uns remontent jusqu'à Eber, un des ancêttes de Jacob (Gen., ch. 1; v. 4); les autres prétendent que le mot éére désignant le bord d'une rivière, on en a formé un adjectif leibren, qu'i ext dire hord d'une rivière, on en a formé un adjectif leibren, qu'i ext dire hord d'une rivière, on en a formé un adjectif leibren, qu'i ext dire hord d'une rivière, on en a formé un adjectif leibren, qu'i ext dire hord d'une rivière, on en a formé un adjectif leibren, qu'i ext dire hord d'une rivière, on en a formé un adjectif leibren, qu'i ext dire hord d'une partie de l'explorate en les extendents de la comment de la leigne de la comment de la comment

#### 11. Dénominations particulières. - Samaritains.

Les Samaritains se nomment entre eux — ""DIN schlomrine, se qui veut dire gardiens, observateurs par excellence de la loi; ils paraissent ignorer qu'on les désigne sous le nom de Samaritains on habitans de Samarie; ils refusent le titre de schlomrime aux Caraïtes et aux Juifs, qu'ils considerent comme des schismatiques.

#### III. Caraïtes.

On dit que le nom de Caraîte (ברואים) dérive du mot hébreu אין אין mikra, lecteurs, parce que ces sectaires se tiennent aus sens littéral de la Torah (Pentateque), et admettent, comme les Juifs, les autres livres de la Bible; en quoi ils different des Samaritains; mais les Caraîtes rejettent le Talmud, et traitent les Juifs d'hériques, comme ayant fait une infraction à la loi, où il est écrit :

## י לא תוסיף עליו ולא הגרע ממנו

Littéral.: « Tu n'augmenteras pas sur lui, tu ne diminueras pas de lui.» ( Deutér., ch. 13, v. 1. )

#### IV. Juifs. - Scission.

Le Juits tirent leur nom de la tribu de Juda (TTTIT) Judews, son allemand, par contraction, Iude, et en français, par correption, Juf. Uorigine de cette dénomination, inconnue au temps du système (édral, se ratache à l'histoire de la nation. Lors de la action le dis action de la scission qui édată sons l'îndigne fils de l'illustre Salomon, la puissante tribu de l'ebonda et la petite tribu voisine, celle de Benjamin, es coumirent à la dynastie héréditire de David, et a la suprématie centrale de Jérusalem. Cett familie appartenial à lebonds, e cette ville à Benjaminin. Ces deux tribus constituèrent le royaume de l'ebonda; mais les dits autres tribus, fidèles an principe fédérai, ne voulurent supporter ni le long de fer des suita a principe fédérai, ne voulurent supporter ni le long de fer des suita de Jérusalem, ni reconnaître la sainteté exclusive de cette cité; elles frents d'abord des représentations, ensuite :

וורא כל ישראול כי לא שמע המלך עליהם וישבו חעם את המלך דבר לאמר מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישו לאהלוך ישרא עתה ראה ביתך דודי וולך ישרא לאהלווי

«Et tout Israel vil que le roi ne les écoutaitpas; alors le peuple fit dire « au roi ces paroles, savoir : Qu'avons-nous à partager avec David? « nons n'avons rien à hériter du fils de Jessé. A tes tentes, Israel! main« tenant regarde ta dynastie, David! Et tout Israel retourna à ses ten-« tes. » (I Rois, ch. 12, 16.)

Il se forma un empire dit d'Israel; ce nom appartenait de droit à celiqui reinfermait la majorit de la nation. Un de ses rois, nommé n'ny famel, pète d'Achab et alœul de la fameuse Athalle, comprit la mecasité d'avoir une capitale fortifiée par . la nature, à d'initart de Jérusalem, pour résister contre les entreprises du dedans et du dehons. Ce roi achets d'un certain Schomer (1202) la colline de Schomer (1202) la la puel de la viugeta. Les habitans furent appelés Schamronim (1202) les Septante disent Zapas; l'au, sanaritains (Il Rois, ch. 17, v. 29) de la le nom des Samaritains, appliqué dans le principe aux habitans d'une capitale, et maintenant aux sectateurs d'un culte.

V. Jérusalem et Sichem.

Samarie était la rivale politique de Jérusalem, mais sa rivale religieuse était la petite ville de Sichem, et une rivale redoutable; les deux cités prétendaient être le séjour favori de Iehova, un foyer spécial de sainteté. Les prétentions de la ville de Sichem sont mieux fondées que celles de Jérusalem, si l'on convient que le degré de sainteté d'un endroit doit se déterminer d'après l'antiquité et le nombre des souvenirs religieux qui s'y attachent. En effet, l'existence historique de la cité de David est comparativement très-moderne. Son nom n'apparaît qu'une seule fois dans le Pentateuque, et d'une manière assez incertaine. On croit le reconnaître dans Salem (Gen., ch. 13, v. 18); une de ses collines. מוריות Moriali, n'est aussi mentionnée qu'une seule fois; mais encore n'est-on pas sur que ce soit la colline, car le texte dit: ארץ בירוין, le territoire de Moriah (Gen., ch. 22, v. 2). Il n'en est pas de même de Sichem : toutes les scènes de la vie patriarchale se passent dans cette ville, ou dans les environs. Jacob y acquit en toute propriété une partie du champ sur lequel il avait campé (חדשה הסקה chelkat hassade, Gen., ch. 33, v. 10); de sorte que la plus ancienne possession territoriale israélite est dans les confins de Sichem, possession pacifique, légitime et non pas due à la violence d'une conquête. Dans les mêmes confins, à une petite distance de la ville, s'élèvent'les deux célèbres montagnes de bénédictions et de malédictions, de Garitin (בריום) et d'Ebal (שבל): les bénédictions furent prononcées sur la première, et les malédictions sur la seconde ; événement contemporain de Josué. Mais on lit dans le texte des Juifs :

חקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוך חיום בחר עיבל.

« Vous élèverez ces pierres ci, que je vous ordonne aujourd'hui, sur

« le mont Ebal.» (Deutér., ch. 27, v. 4.) Dans le texte des Samaritains on lit les mêmes paroles, mais au lieu d'Ebal on trouve Garizim; et c'est sur cette montagne que les Samaritains ont élevé un autel, ont adore et continuent d'adorer 'Iehova; Juifs et Samaritains s'accusent réciproquement. Comment aujourd'hui connaître la vérité? Toutefois, nous pensons, avec Kennicot, que les probabilités sont en faveur des Samaritains. Il y a peu d'apparence qu'on ait choisi de préférence une montagne stérile et maudite pour y bâtir un autel; il est-vrai que les commentateurs juiss disent qu'on a voulu dédommager Ebal de ses malédictions, en y élevant un autel; mais cette prétendue compensation n'est qu'un trait d'esprit, et n'explique rien. D'ailleurs les partisans de Jérusalem avaient un grand intérêt à falsifier, et ceux de Sichem n'en avaient ancun, et en matière de falsification, cet argument est d'un grand poids. Quoi qu'il en soit, la première inauguration religieuse du pays de la conquête s'est faite après le passage du Jourdain, sur ces deux colliues, et Sichem a été choisie comme ville de refuge, ville de privilége donnée aux lévites en propriété territoriale (Jos., ch. 20, v. 17). Situće iadis dans la tribu d'Ephraïm, elle fait partie aujourd'hui, sous le nom de Naplouse, du pachalik-d'Acre, concédé récemment au pacha d'Egypte. Le nom de Naplouse est l'abrégé de Flavia Neapolis, ville neuve Flavienne, qu'elle a pris lorsqu'elle a été colonisée par l'empereur Flavius Vespasien, père du destructeur de Jérusalem.

#### VI. Opinion des prophètes sur la scission.

Il est à remarquer que ce n'est qu'après la destruction des deux mpires risuax, qu'on a ux éclater entre les acetes cette automotif qui caractérise le sebisme. Quoique la collection biblique soit écrite principalement dans l'intérêté de la tribue et de adynastie de lehouda, elle un traite pas la scission comme un attentat contre la religion; on lit même:

## כי היתה סבה מארת הי למען הקיבו את דברו.

« La cause vient de Dieu, pour accomplir se parole.» (I Rois, 12, 15.) Les prophètes n'insistent nullement sur la réunion, soit politique, soit religieuse; s'ils tonnent contre l'idolàtrie et la corruption d'Israel, ils ne ménagent pas davantage l'hypocrisie et la dépravation de Iehouda.

## הוי עטרת גאורת שכרי אפרים ·

« Malheur , s'écrie Isaïe , à la couronne d'orqueil des ivrognes d'Éphraïm! » (Cb. 28, v. 1.)

Comment le même prophète apostrophe-t-il l'aristocratic et le peuple de Jérusalem?

## שמעו דבר ה׳ קציני סדום, האזינו תורת אלהינו עם עמורה

« Entendez les paroles de Iehova, riches de Sodome ; écoute la doctrine denotre Dieu, peuple de Gomora.» (Ch. 1, v. 9.)

C'est même contre la ville sainte surtout, que le plus énergique des oratenrs sacrés dirige toutes les foodres de son éloquence. Après avoir semblé épuiser sur elle tout le calice de son amertume, il tient en réserve une dernière goutte qui contient le plus calamiteux de tous les fléaux :

## ונההי נערים שריה וחעלולים ימשלו בם ·

« Je lenr donnerai ponr chefs des jeunes gens ; des hambins les gouverneront. » (Ch. 3 , v. 4 »)

Profond politique, Isaïe trace en deux lignes l'origine de la scission, et prévoit le temps où

## אפרים לא יקנא את יהודה , ויהודה לא יצר את אפרים ·

« Éphraïm ne jalousera plus lehouda, lehouda n'irritera plus Ephraïm.» (Ch. 11, v. 13.)

C'est donc à tort, ainsi que l'a dijà dit Bassage, c'est à tort que l'ou, affache un caractère d'impété à l'existence du royaume samaritain. Il a eu ses prophètes spéciaux, inspirés de Dieu. Jérémic met en parallèle les nahi de Samarie, et ceux de Jérauslem (ch. 33, v. 13, v. 4). Oxée et en quelque sorte l'Isaie de Samariains. Il y a entre ces deut tribuns populaires une grande similitude de vues, de sagesse et de talent. Isaie dit que febora a'impitété fort peut de soblations, des sacrifices, dessab-baths , des soleunités. Avant tout, ajointe-t-il , ayez les mains pures, soye honnelles gens et Oxée répléte:

## כי הרבה אפרים מובחה לחטא היו לו מובחות לחטא -

« Ephra'm a multiplié les autels; c'est ponr le péché qu'il avait des antels, pour le péché. » (8, 19.)

Il est à remarquer que dans la bépédicion de Jacob (Genère, ch. (5), composée probablement après la scission, ou fait un égal éloge de Joseph et de Juda, et Lévi est répréhendé. A ne consulter donc que le teste hiblique, la scission politique n'était pas considérée comme nue hérisie religieux, et ai l'on reut conserve la dénomination de exhématique, elle s'appliquerait avec plus de justice à la minorité judaïque.

VII. Origine de la haine religieuse entre les Samaritains et les Juifs,

La séparation religieuse, et les haines qu'elle engendre, paraît s'être effectuée dans les siècles éconlés entre la colonisation samaritaine ordonnée par Salmanassar, et celle de la Judée, sous l'empire des Grecs. On sait que la monarchie samaritaine a fini plusieurs siècles avant celle de Jérusalem ; cette différence de durée tient à plusieurs causes. Les denx capitales, sous le rapport de la désense, n'étaient pas également bien situées. L'emplacement de Samarie, sur une montagne, était bien choisi; aussi elle a soutenu plusienrs siéges, et n'a succombé qu'après six années de résistance, sous la puissance de Salmanassar, roi d'Assyrie; mais elle était trop rapprochée de ce redoutable empire, tandis que Jérusalem en était éloignée de tonte la longueur de la Palestine. Bâtie sur des éminences (צירן, מורה אקרא), entourée d'un côté par des montagnes (בולגלתא חר הזיתים) et protégée d'un autre par le désert, Jérusalem était iuexpugnable; cette excellente position n'a pas échappe à la perspicacité de David, le plus rusé et le plus vaillant capitaine de sa nation. Outre ce désavantage, l'empire de Samarie portait dans sou sein nn puissant germe de destruction. Il n'avait pas admis ce principe, le seul qui donne an gouvernement monarchique force et durée, le principe de l'hérédité Aussi les anuales de Samarie, comme celles de Rome impériale, n'offrent qu'une longue suite de crimes , de conspirations et de meurtres; une anarchie perpétuelle terminée, comme il arrive toujours, par l'invasion et la conquête. Selon la manière asiatique, le conquérant (Salmanassar) ordonna l'expulsion en masse de toute la popnlation; mais les mesures de ce genre ne s'effectuent jamais complètement. Il resta dans le pays un novan d'Israélites qui continna à professer le monothéisme jéhoviste, entremêlé de croyauces et de pratiques païennes; mélange qui paraît avoir constitué la religion populaire, depnis Josué jusqu'à Esdras. Cependant le pays étant très dépenplé, fut ravagé par des bêtes féroces , des lions (הארעת) à ce que dit un extrait dela chronique des Rois, qui est parvenu jusqu'à nons (Il Rois, chap. 17, v. 26). Le roi d'Assyrie se vit obligé d'envoyer de nonveaux habitans. Ces colons étaient tirés de quatre provinces, dont la principale se nommait תוחם Kouthah (ibid , 27); on les fit accompagner d'nn cohen israélite, chargé de leur enseigner le culte du pays et d'opérer ainsi plus facilement la fusion. Tel était pendant environ trois demi-siècles

<sup>1</sup> Le Khousistan est aujourd'hui une partie du Khourestan, province de la Perse. Le Khousistan a été ancieunement habité par les Cosséens, dont le nom a quedque analogie arec celui des Cuthéens.

l'état des choses en Samarie , lorsque l'empire de Jérusalem tomba à son tour sons le sceptre de fer de Nabouchadnezzar (Nabuchotlonosor). le colosse d'Assyrie. La dynastie de David s'éteignit dans la captivité à Babylone, et la population fut transportée et mmenée sur les bords de l'Euphrate, de ce fleuve d'où ses ancêtres étaient partis quatorse siècles auparavant. Cette émigration forcée fut aussi suivie d'un retour ; mais la nouvelle colonie , excluant les étrangers , fut presque entièrement composée d'anciennes familles sacerdotales, ou appartenant à la tribu de Iehouda; ils adoptèrent même le nom de Judéens, Juifs, qu'ils continuent à porter aujourd'hui. Avec les anciennes prétentions de caste, de suprématie politique, de sainteté exclusive, la colonie judaïque importa de nouvelles opinions, de nouveaux livres de croyance. et même un nouvel alphabet. Les colons israélites ne voulurent admettre, ni les prétentions anciennes, ni les innovations récentes ; et comme il arrive toujours, au lieu de chercher à se réunir dans l'intérêt général, au moyen des opinions communes, on se divisa par les opinions opposées; on éleva autel contre autel, temple contre temple, sacerdoce contre sacerdoce. Nons lisons dans Esdras et Néhémie l'origine de ces misérables débats. Les Juifs de la colline de Moriah stigmatisent leurs coréligionnaires du Garinim, de l'injurieux sobriquet ביתים Cuthéen, peuple idolatre, dont il a été fait mention. C'est ainsi que le Juif Joseph les désigne. C'est sur cette dénomination de 'IND Kouthi, que le Talmud a accumulé une masse d'injures , d'atrocités , de calomnies , telles que les enfante la fertile imagination des théologiens. L'épithète de Samaritain fut mise en vogue par les Juis hellénistes, Déjà dans l'évangile attribué à saint Jean, cette épithète passe pour une injure.

Od nadas dipopur imis, ore Dampeirne el oi; (ch. 8, v. 48.)

« N'avons-nous pas raison, nous, de dire (disent les Juifs à Jésus) que toi , tu es un Samaritain? »

Et dans l'admirable épisode de la Samaritaine, nous voyons combien grande était déjà la séparation. Cette pauve feume est supprise de ce qu'un Juit fourmenté de la soif venille accepter d'elle, Samaritaine, nn peu d'eau à boire. Dans le dialogne, espèce de polémique qui s'étabit entre eux, c'est la femme qui s'explique avec le plus de Latré, dans son langage simple, elle de le plus de Latré, dans son langage simple, elle de

Οι πατίρις ήματ το του όρει τύντο προσκύσησας; καὶ όμεις λίγετε ότι i. Τεροσολόμοις ίστὸς ὁ τόπος , όπου δεί προσκουρίο (ch. 4, 20.)

« Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. »

#### VIII. Histoire et état actuel des Samaritains.

Ces paroles sont encore aujourd'huf dans la bouche des Samaritains, ainsi que nous le voyons par les lettres jointes à la présente notice. Les cruelles vicissitude pque les Samaritains ont partagées avec les Juiss, depuis la destruction de l'empire judaïque sous Tite, jusqu'à nos jours, sont décrites avec beaucoup de détails dans l'ouvrage du ministre calviniste Basnage (Histoire des Juifs, liv. 2), et dans celni de Jost, Israélite (Geschichte der Israeliten, Berlin, 1820). Dans cet intervalle de dix-neuf siècles, les diverses branches du tronc mosaïque, Jnif, Caraïte, Samaritain, Chrétien, apparaissent sur la scène du monde, ameutés et s'ameutant les uns contre les autres, tons contre un, un contre tous, violeus, féroces, persécuteurs. Dans cette terrible lutte d'extermination, les Samaritains ont succombé! Jadis très-puissans, trèsnombreux, très répandus dans l'empire romain, il n'en reste aujonrd'hui qu'une trentaine de familles, trainant en vue du Garizim une misérable existence, dans une misérable rue de Naplouse, surnommée la rue verte. Toutefois si les penples s'éteignent, les haines de secte sont inextinguibles.

En 1808 encore, an rabbin de Tripoli (de Syrie) pariat à M. de Guys, cossal fe France, lousil et sels evec legel an Jilar excempagnant le pacha de Damss dans sa tournée annuelle, sait ménager sux hértiques endourés (Samaritains) des avanies plus peantes que partes et aux Julis. (Notice et extraits des manuecrits de la bibliothèque du Roi, tome XII, 1837, n. 4.7.)

En 18.6 encore, les Samaritains ont adressé une lettre très-micale Alens frères qu'ils croient exister: à Paris. Cette lettre a été remise à M. le chavalier de Cologna, alors grand-rabbin, président du Consistoire central de Paris; il se crut en droit, sans en donner connaissance à sea cordigionnaires, d'engager la personne qui était chargée de la lettre, de la ermettre à M. de Sary (ouvrage cité, p. 351). Nons reproduisons cette lettre, et une autre du même genne, écrite en 1820; mais pour en faire comprendre la forme et le contenu, nous croyons utile de donner quelqueur enseignemens préliminaires.

#### IX. Alphabet samaritain.

manquent aux Samaritains; ils n'admettent ni les points-voyelles ni les access toniques et d'acciriques. Lequel des deux alphabets est le plus ancien ? Le Talmud de Jérualem dit que l'écriture actuelle des Juifa afété apportée d'Assyrie, au retour de la première dispersion, de la son nom de; n'TUNG, assouri. D'autres font veuir cette d'énomination de l'adjectif; ¡DING], ce qui en recépé; les caractères de l'alphabet asyrien sont en effet d'ordis relativement aux caractères samaritains, que le Talmud désigne avec raison sons le nom de YUT brisé; caril sont formés de lignes britése et très tournentées. Il y a une discussion non terminée su najet de l'alphabet avec lequel les tables de la loi ont été écrites. Jes opinions sont partagée.

On lit dans le Talmud de Jérusalem ;

אמר רי לוי מאן דאמר ברעץ נחנה חורה עימעשה נסים-מאן דאמר אשורי נחנרה חורה ס מעשרה נסיבו ( חלכת מגלה)

a Maître Lévi dit: Pour celui qui prétend que la Torah a été donnée en caractire routs (samaritain), la lettre aîne était un ouvrage miracu-leux; et pour celui qui prétendque la Torah a été donnée en caractère ausouri, la lettre samach est un ouvrage miraculeux.»

Pour comprendre ceci, il faut savoir que selon le Talmod les lettres du Décaloque étaient aculptées suit, a pierce, é aparte a part. Or pa

La complication de l'écritore samaritaine et la simplicité relative de l'écriture assyrienne nous parait être un indice que la première est plus ancienne que la seconde, qui date probablement da séjour en Babylonie, d'où sont venns anssi les noms des anges et des mois.

שמות המראכים והחרשים עלו עמהם מבכל (ראש השנה תלמוד ירושלמי)

Les noma des anges et des mois ont monté avec eux de Babylone.
 Le même Talmud dit:

אשורי יש לו כרתב ואין לו בלשון, עברי יש לו לשון ואין לו כתב . בחרו לחבו כתב אשורי ולשון עברי «L'Mayrien a une écriture et point de langue; l'Hébreu a une langue et point d'écriture; ils ont choisi l'écriture assyrienne et la langue hébraïque.»

Un certain rabbi Jessé dit expressément, parlant d'Esdras :

« L'écriture a été changée par lui. »

Cette opinion présente un grand degré de probabilité.

#### X. Pentateuque samaritain.

Les Samaritains n'admettent et paraissent ne connaître qu'un seul ouvrage inspiré. Cett le Pentatesque; il et écrit en hibères, mais avec des caractères samaritains. Le texte présente des variantes non-breuses, souvreit importaines. On les soconaignée soignessement dans les notes qui accompagnent la traduction du Pentateuque. Lequel des deux textes mérite la préférence? question impossible à résouder, puisqu'on ne possède pas le texte primité attographe. Une el l'autre paraissent être une collection de documens de divers àges. Les auteurs et les deraignes éditeurs nous sont entièrement inconnus. Toutefois, en général, il y a une grande correction germanticale et orthographique dans le texte samaritain; il n'y a pas ces anomalies, cette différence entre la lecture et l'écriture, qu'on rencontre dans le texte thébren, et qui ont exigé ces flosses marginales connues, sous le nom de éceture et écriture (2010 379), incorrections qui se sont probablement introduites lorqu'on a transcrit un text hebren en caractère assyrien.

L'existence du Pentateuque samaritain n'a été long-temps connue que par des citations de quelques pères de l'Égline. C' nels qu'en 16 si que Petro de Valle, célèbre voyagenr, en acheta un exemplaire aux Samaritains de Damas; il vint entre les mains de l'arriey de Sacy, alors ambasadeur à Constantinople. Celi-i en sit don, vers 1633, à la bibliotheque de l'Oratoire de Paris. Enfin, le célèbre bébraisant Jean Morin st impremer ce Pentateuque dans la Polyglotte de Paris (1530—33); on connaît les magnifiques éditions des deux textes qu'on doit à Kennicot. (Oxford, 1756, in-folio.)

On possède aujourd'hui plusieurs manuscrits du Pentateuque samaritain. Il s'en trouve trois à la bibliothèque royale, tous sont écrits sur parchemin ou sur papier de coton; il paralt que les Samaritains se servent dans leurs synagogues de rouleaux comme les Juifs; mais il n'en existe pas de cette forme en Europe; les manuscrits qu'on y apporte sont de format in-folio, in-4°, in-1 et in-14; les lettres sont écrites asna sucun ornement massorétique, et tons les mots sont séparés par des points. Il est probable que les Sanaritains n'ont jamais vendu que des ourages déstinés à nu sage vulgaire, aux écoles y suisqu'ils ont le même acrupule que les Juifs, de communiquer le Sepher Torah (le liure de la loi) sur infalèles.

#### XI. Dialecte samaritain et version samaritaine.

Les Samaritains, nomades comme les Juifs, parlent un idiome dont les mois appartiennent sux últiones de diverses nationa l'arvaers jesquelles ils ont été balayés : leur dialecte est un mélange de syriaque, d'abbreu et d'arabe. Ils possèdent neu traduction du Pentateuque faite dans ce dialecte; c'est ce qu'on nomme la version samaritaire ou la Samaritaire, et qu'il ne fait pas confonder seve le teste samaritaire ou le Samaritain, si souvent cité sous ce nom dans les notes de la Bible. Cette version a été innérée dans pulsuieurs polyquietes.

Nons avons déjà dit que les Samaritains n'admettent point comme canoniques les ouvrages historiques, prophétiques et sapientiaux; en cela ils different des Caraïtes; ils ont encore quelques chroniques en arabe: on ienore s'il en existe chez eux en hébreu.

#### XII. Correspondance des Samaritains avec les savans chrétiens en Europe.

Joseph Scaliger paralt être le premier qui se soit mis en relation épistolaire avec enx. Il écrivit aux Samaritains de Naplouse et du Caire. Les réponses n'arrivèrent qu'en 1589, après la mort de ce savant; ensuite Robert Hntington, ministre du saint Evangile à la factorerie anglaise d'Alep, visita en 1580 les Samaritains de Naplouse, et leur fit accroire qu'il existait un grand nombre de lenrs frères en Angleterre; il en obtint nue lettre. Th. Marchail, rectenr du collége d'Oxford, répondit à cette missive. Divers chrétiens, et à diverses époques, prirent soin d'entretenir les Samaritains dans la même erreur, à laquelle ces panvres gens attachent maintenant une croyance historique qu'il sera difficile de lenr ôter. Enfin, en 1808, nn évêque catholique, auquel les Israélites de France auraient donné un public témoignage de reconnaissance, si la reconnaissance était la vertu des populations émancipées, M. le sénateur Grégoire, ayant besoin de documens ponr son ouvrage sur les sectes religieuses, adressa un certain nombre de questions, relativea

Comment Comp

### 'בשמו

כשם. יהוד, הגדול. נשרי, ונוחי<sup>ו</sup>. בשלם. על. הגבי, דליח, לה דמי—ברור. השלם. 'עליכם. אד-, ישראל. אחינו. השמרים. שמורים. טכר<sup>ו</sup>. רע

בתר. זה. השלם. הסוני. נגוד. לכם אה. אדעו. ישראל. אן, כתבני. לכם מכתבים: ראש. השני. ושלישי. ומה נגבתם לעי עליון. ומה. כזב. מכם זה. הדבר. אה. ישראל. אחיני. ונגד. לכם כי כי היום והליל. ואתרני. נצפי. על. ונגד. ככם או על מכתב מכם!, עדו. נשמע. מימרו. ומשמח. בדברו כי מעטות. מכתבים אלינו כמעטות. יועקב. עם יוסף. אבינו : כי יותוי המכתב מכם מספר. בי על. כל. מעשיכם מן. כל. המעשה. מנון. שבעה. מועדים. כל. מועד. בערו. ועל. שבעה. המועדים. כל. מועד. בערו. ועל. שבעה. המועדים. כל. מועד. בערו. ועל. שבעה. המועדים.

ותספרי לנו מספתרי מתפחה על לשן עבראותה על .
מעד ותקותה ומעד וסדרותה ועל יום הספור .
בנו כפירותה ועל יום ומסנותה דבו גדול ברמותה .
המתפרשה על ריש גבעהה: מפס גדול מנותה ועל .
ארבע אקרותה דבו אמר עלינו בתורהתה כי נתקשם .
עליכון אן אתון שמרים. שמירותה עד נשמה השמחה .
התמימותה ונדרש לומון פצותה: כי יהוה יצילכם

מירי - בעלי - ערלוחה ויצמחכם - ביומה - חנוחה - במקום טברותה . בפני - הכהן - הרב - שמור - רו - שמותה - והו לבושי בגדיי קדישוחהי וידוי מתפתחותה: ומתפללי. בתפלוחה: אמן. בעמו שלשה · סכוחה: ופתור חלמותה ודמט הנביותה · והמשחים כהנהותא: אמן · אמן · בתר · זרה נגד לכם · כי · אתא · אלינו ודרש · אתנו · ודבר · לנו · עליכם אן. אחם. שמירים. כמונו. והו איש. ערל. מארצכם. ים אמרינת אנגנוז - ואמר עליכם - כי - אחם - כמונו - ודרש ממנו כי יקנה חורה מעורן הקנה או ייתי לכם וזה חרם עלינו. לא . נוכל . נעשה . הדה לו אתא מכם מכתב בוה חלשן. כיי נחינהי לו חודה מעורןי הקנהי או ייתי. איש טב · ממנו · עם · עמכם · ויסדר בפניכם · וידע · לכם · טכ כל מדרשכם · ונספד · לכם · אנחנו · שמירים · התורה . על. מקרת עשרה: ומה: מתפתרה · מנון · המועדים · דמהם · מועד . הפסח הברוך . דבו . נקרב . קרבנים . על . מימר . קרש כל אלפנים: זנצלי בו באחר י קדש כל אחרים ונחנ . בו · והשני · חג · המצוח שביע · יום · מיכל · המצוח ובתרו . נגד. לכם: על . חמשותי . יומיה כי נספר . יתון . ממאחרת - חשבת - אשר - או - יהיה - בחר - מועד - הפסח וה - חוי השבת רבו - אמר - עליו - בתורה - וספרתם לכבו ממאחרת - השבת - מיום הביאכם את עומר התנופה -שבע שבחות חמימות ההיינה עד ממאחרת השבת השביעית חספרו חמישים יום - חה היום - הוא - יום - מועד הככורים דבו חג לחרגריזים: דבו על המכתב הקרוש נקרא: עשרת הרברים והו מתפתח . בידי הכהן: ועמה שמעים

מוזעים מציחים: מה רב השעה רבה וה המימר: ובתרו. בחרש השביעי ראש מועד ורבו אחמר עליו שבתון . זכרון . תרועה . מקרא קרש . ובעשור . ממו . יום . כפורים נרחץ . כמים כיום החשעי מעשור . וקדם . ערב בחצי שעה נעבר - בכנשה - נקים - הצלוח ארך - חליל והיום · לערב בערב בחצי · שעה · חמשה · ועשרים · שעה ואנתנו צאומים - קעומים מענים - אנפשוח - כמא - אמר עליו. העני אתי נפשחיכם וחמשי יום. ממיי חג הסכות. דבו נקח מן. פרי. עץ. הדר. כפות מן. ארבע אקרות וחתמתון יום מועד השמוני בתר. שבעת. ימים . נשב . בסכות . ובשנים . ועשרים יוםי. מן. חדש. השביעי זה. מועד. השמיני. חברוק אדע יות. המעשה מעשינו על חקות מכתבנו כמה אתמר על. ידי ארונן. משהי נבינוי ואחםי אספרוי לנוי המערים ומה תעשו בהם מן הצלות והמקרת. והתפלה: ארעו. אה. אחינו. כי. לא. נעביר. אש בשבת: והמוערים. השבעה. ולא. בון. מלאכה. כמה: אמר. בתורה ושמרים . בריתה השבעה מהם ברית. אבינו. דבו אטר. וערל. זכר. אשד. לא. ימול. את. בשר. ערלתו. ביום. השמוני: והשבת. ועשרת - הדברים - וברית - מלח - וברית - הכהנרה -וברית. משה. הנבי. דאתמר עליו. אלה: דברי. הברית. אשר. צוה. יהוח את משח. לברת. את. בני. ישראל. בארץ. מואב: מלכד. הבריח. אשר. כרה. אתם. בחוריב: אדעו. ואתקשמו. מן: שמר. הבריחון.

אחון יהי. מן ישראל ונגד לכם כי נשטר הטמאות השבעה אנון, הגדה והקרי. וטמא המות והשוף. והשרץ. והבהמה . כהלון . ובבקד . המוד כל יום ולילה נשטרון על הקשטי ונצלי . בערב ואנהון אן היותון . חשטרון אספתי. לני . עירהם . עד . נשטבם . כמוני מן . שראל שטרים. שמרים. לא כות . היודודהים : ארורים . שם . מן . ימים . אולי . אשר . הו . ארשם . חון . הוה בתר . זה . גגד . לכם על . מחשב . כי תחשבו . תחעי . ספות . שני הכוכבים . אפצרו . לני . ררכיו .

אה. אחזנו. אדעו: כו אתא: מן. עדיכם. אוש עוריו. ובסור. לנו. עליכם: תאמר. כי. אתם. שבונים. בעור. בא רים. וחזוחם. סנים. היוום. מעט. המספר. אספרו. לנו. על. זה. המעשה. צדק. הו. או. שקר. אודענו. לבכנו. מודא מודק. הו. או. שקר. אודענו. חחת. שלטנוהה: אוברו. הוח. שלטנוהה: אנחבו. החת. שלטנוהה: אנחבו. החת. שלטנוהה: עלינו מען. אספרו. על. המודנוהה: ודב וכבקף, לא. נידא. מען. אספרו. על. המודנוהה: אשר. אחזן. ועל. כל. עירים. ועל. האמת. לא. חשקרה. עלינו ואספרו. כי. האמרו. ברוך. אלדונו. לעולם. וברוך. שמו. כעולום:

ו הזכתב זה: בחדש הרביעי שנת בין אלף זר נו. ואני כאחוב זה: המכתב - העביד. המסכן. הזריך. שמיר, התורה - הקדושה שלמה מן. בני. מנשי וזה. המכתב - מן. מימר - אדונו הכהן. שלמה - כן. טביד. הכהן. הלוו. בשכם כול הרגריוים ביה. אל שלום. יהוה עליו:

שלכה. חוקן - כרובו - מן - בני - צפרה. מן - משה : עבר - רחמן - חוקן - מן - בני - דנפנה - מן - אפרים - : אברהם - מן - בני מרחיב - מן - אפרים : עבר - חננה - קעום - פני , מלך - הגוים - בשכם :

> אב. סכוה. הדנפי. מן. אפרים: כהאלאן. מן. אנשיאי. העדה:

אפרים - כן - מרחיב - כן - יעקב המרחיבי : תנהק - כן - אברהם - הדנפי - מן - אפרים ישראל כן אבר - הדנפי - מן שבט - אפרים :

מספרינו . מעם . מן . ח . מ . איש . גירים . לחלקרת השרה :

ונעלו כל שנה לקברות הבה', ונעשו השטח:

#### LETTRE

adressée par les Samaritains de Naplouse à leurs frères demeurant à Paris, et envoyée par duplicata en 1826.

### בשם יהוה

שלם . חרו . יהי . אקרו . מן . עבודי : עד . ימטי . בידי . עדה. עבודי . השומרים השכונים במדינה באריו . ישמרם . מרי . ויצמתם . במקומם . והם . ארץ . אבותם . הרגריזים. גבעת . עלמה: ובהר. כן. נודעכם אה. אחינו. כי. שמענו. עליכם. כי . אחם . שמרים. כמונו. ועת: שמענו. זה. הדבר. אחרברב . עלינו : השמח . והוהו . וררשנו . נחן . לכם . מכתב. ונשלכם. בו על. מקרח. התורה. ומשמר. מצוחה . נדרש . מכם · אה . עדת . אחינו . מה . יתעשו . בשבעה · מועדים. בצלות. והמקרא והחפלה. דמהם. מועד. הפסח. הברוך . והשני . מוער . חג . המצוח . ומספר . שבע . השבתות. דחתמתהון. מועד. חג. השבעות. ומועד. חדש. השביעי . אשר . בעשור . ממו . יום הסליחן . והרחמים. יבחמשה . עשר . ממו . מועד . הג . הסכות . ובשנים . ועשרים . יום · ממו . מועד . השמיני . עצהה . ותודיענו . על חשבן, קשמה. דלו. שנים. עדים. ועל. שמורות. מובאת. ומוצאו , ותהכמנו . על . שמירות הנדה והוהבה והדהבה ועל. שמירות. שבעה. כריחה. דמהם. הגזרה. ותפרשו.

לנו. קבול, בפני. הכהן. הגדול. בעה. יעמד. בין. המכתבים. יהוה, ישמרו. עד. יעמר ברום טברו. ונדרש. מכם. המוכירות. ביני. הוקנים. ולא. חחנשו. יהן. בעת. חתררשו. כי. יקרב. הצמות. בינינו. על. הרגריוים. מקום. מדרשינו. ינשאלכם. חודיענו. על. מספרכם. אנשים. והכתבו . לנו. תירה מן. שבעים חורה. כלם חורה אחת ומשפט . אחר . עד . נתקשט . עליכם . ונדע . כי . אתם . שמרים . שמורים - כמונו - ואדעו - אה - אחינו - כי : אנחנו - שמרים -על - מלי - התורה - במספרים ונדרש - מכם - חספרו - לנו על - מעשי . הוקנים במשפט - ועל . צלוחיכון . זבן בובן . ילו · יש. עמכם. ספר. יהושע · בן ינון · וצלותו · וחספרו · לנו . כי . אתם . תחנו. התורמה ולמן . החנו . יתה . ותקום. ביניכם. הנדר, והנדבה: כמה. אמר - בעלי. המימר. הצדיק - המתוקר - והודיעו - לנו - מה - שמכבו - ומה - שם עריכם - ומי . ישפט - עליכם : מן הגוים - ומה - חנישו בנזרה. ובזונותיכם עד, חדרשו יחה ומה מעשיכם. מה . המעשים . כל . מלאכה . מלאכה . ונדרש . מכם . הגיבו. לנו מגיבות. על. כל. דברינו. עד. נקשט. ונחקשט. וחשלחו. לנו. אנשים. שנים. חכמים. ונבונים. וידיעים. עד נצחמם. בם. במקם. וניכל. הקרבן. אנן. והם. ונפרש . להם . מקרת . החורה . בפסק ונגד . וחכתבו . לנו כי . תאמרו . ברוך . אלהינו . לעולם . וברוך. שמו. לעולם והכתב. זה. המכתב: בחרש. סיבן. שנת. ו: אלף. ור וס: שנה . לבריארת. עלמה והוא. ג. אלף ודק וס למושב בני ישראל ארץ כנען. לנבלחיה סביב. ווה. הפישר. מן.
לב. בו - מאהבה - לכם - ודרש. במיטרן - מן - מרו - אן.
תמחדרו - בדם - טבדו - ותראי - משפנו - ותקרו - ספר - ;
והו - מהקן - שלמה בן טביה - ומכני עוואל. בן קהה - כן לוי.
בריך ידוה - ושלום - יהוה - על - אדונן - משוק. בן - עמרם וטריע. לכם - ממצא - עליטי - שופט - מן - אפרים - קעום פני - המלכים - ותפלותו - משמעה - ביניון - הירך אמונה - ועיניו - מתפתחה - על - מעשה - טבהתה - יותר לנו - חייו - אמן - שמו - עבר - חנונה קשבן :

### Adresse de la lettre.

ברבק. האל. יתוה. יצליח. דרכה. עד. ימטור. ליד. אחינו. השמרים. במרינת. באריו. ישב. ליד. הכהן. הגדול והוקינים. מודמנים:

### LETTRE Nº 1. (6)

### EN SON NOM (4);

Au nom de lehova le grand! commençons par saluer le prophète qui n'a pas d'égal (5); ensuite la paix soit avec vous, ô Israël , nos frères , les observateurs préservés de tout mal (4). Après cette salutation abondante (5), nous vous dirons, nos frères, Israel! que nous yous avons écrit des lettres, une fois, deux fois, et trois fois, et que vous n'avez pas répondu dessus. Ce n'est pas bien de votre part, ô Israel, nos frères! et nous vous dirons que jour et muit nous attendons l'un de vous, ou une de vos lettres; jusqu'à ce que nous entendions son discours, que nous nous réjouissions à ses paroles. Car la privation de vos lettres est pour nons comme la privation de Jacob, au sujet de Joseph, notre père (6)! Lorsqu'il viendra une lettre de vous, dans laquelle nous sera raconté tout ce que vous faites, et ce que vous pratiquez au sujet du nombre des sept solennités, carchaque solennité dans son temps; des sept solen. nités, car chaque solennité a son époque (7). Racontez-nons un récit circonstancié, en langue hébraïque, sur chaque sclennité et ses statuts; sur chaque solennité, et son ordre sur le jour du Kipour, où a lieu l'expiation'; sur le jour des Cabanes, où a lieu la grande bénédiction, sur le sommet de la montagne, par le bouche du grand pontife; et sur les quatre espèces (8) dont est parlé dans la Torah ; afin qu'il soit vérifié sur vous, si vous observez son observance; pour que nous nous réjouissions d'une joie parfaite; que nous priions pour votre délivrance; que lehova vous délivre des mains des incirconcis et vous réunisse au jour de la fête, au lieu de la montagne (centrele); devant le pontife le grand, qui tient caché son noun (cetui de Dieu); il revêt les habits de la sainteté; il étend la main et prie; dans a peière, amen, en faisant trois tentes, avec l'explication des songes, et pleure sur le prophète et les onetions secredotales (b); amen, amen.

Ensuite, nous vous dirons qu'on est venu chez nous, qu'on nous a interrogés, et on nous a dit, relativement à vous , que vous êtes des Schomrim (observateurs) comme nous ; c'est un homme incirconeis de votre contrée, du pays d'Angueuez (a); il nous a dit sur vous, que vous êtes comme nous; il nous a demandé que nous lui vendions une torah sur peau d'animal (b), qu'il vous apportera; ceci est anathême pour nous. Nous ne pouvons pas lui faire cela; s'il vient de vous une lettre, en cette langue, pour que nous lui donnions la Torah sur peau d'animal; ou bien qu'un homme de bien d'entre nous aille chez vous et l'arrange en votre présence, et vous fasse réponse à toutes vos questions. Nous vous expliquerons, nous Schomrim (observateurs) de la loi, coqui concerne les dix (commandemens); et comment sont expliquées par nous les fêtes; au nombre de squelles est la solennité de Pâque la bénie, pendant laquelle nous offrons des sacrifices, d'après la parole saiute au-dessus de toutes les doctrines (10); nous y prions, dans le lieu saint, entre tous les lieux, et nous y allons en pèlerinage. Le second (jour) est la fête des azymes; pendant sept jours on mange les azymes.

Ensuite nous von parlevons des cinquante jours. (Pentecôte). Nous les comptons du leuchemain us chabbath, qui est après la solennité de Pâque; c'est là le schabbath duquel il est dit dans la Torah: Yous comptere du leuchemain du schabbath du jour où yous apportevez mone du tournoiement; ils seront sept schabbath complets; jusqu'ou leudemain du reptième schabbath, yous compterez cinquant jours, ce jour-la ext. Is selennité des prémiers; où est aussi le peteris ge sur la montagene de Gi-

<sup>(</sup>a) Genes ou Angleterre. (b) Parche

rizim. Nous lisons dans la sainte Écritoro les dix commandemens; le livre est ouvert entre les mains du cohen, et le peuple écoute avec recueillement et frissonnement. Combien est grande l'heure où cette parole est pronoucée (11)!

Après cela, dans le septième mois, est la fête du commencement, duquel il est dit: Schabbath, commémoration au sointe de la trompette (Lévit., ch. 25, v. 24); congrégation sante. — Au dixième de celui-ei (mois) est le jour des expiations; nous nous lavons dans feau le neuvième jour pour le dixième qui est saint (12); et une demi-heure avant le concher du soleil nous allons à la synagogue, et nous restons en prière, la nuit et le jour, d'un soir à l'autre, plus une demi-heure, vingt-cinq houres (15).

Nous restons à jeûn, debout, affligeant dos âmes (Lévit., ch. 25, v. 27), commo il est dit à ce sujet : vous affligerez vos âmes. Le cinquième jour, à partir de eelui-ci, est la fête des tabernacles; auquel nous prenons des fruits de l'arbre trèsbeau; des branches des quatre espèces; la clôture en est la fête du huitième, après les sept jours. Nous habitons sons des tentes; le vingt-deuxièmo jour du septième mois, est la fête du huitièmo, lo béni. Saehez que c'est là la pratique que nous pratiquons, au sujet des statuts de l'Écriture; ainsi qu'il a été dit, par l'intermédiaire de notre maître Mosché, notre prophète; et vous aussi, racontez-nous les solennités, et ce que vous y faites, en prière, lecture, supplication. Sachez, ô nos frères! que yous n'allumons point de seu pendant le schabbath et les sept elennités (14); nous n'y faisons aucun travail., comme il est dit dans le Torah, et que nous observons les sept alliances : de ces alliances est celle de notre père (Abraham); comme il est dit à tout mâle incirconcis qui n'aura point circoncis la chair de son prépuce, le huitième jour (15); l'alliance de schabbath; les dix commandenrens ; l'alliance du sel (16) ; alliance du cohenat; l'alliance de Mosché le prophète, de laquelle il est dit: . Ce sont là les paro les do l'alliance que Jehova a prescrites à Mosehé do contracter avec les enfans d'Israel, dans la terre de Moab; on

outre l'alliance qu'il avait contractée avec cux au Horeb (17),

Sachez cela, et soyuz-y fidèles; qui gardera ces alliances sera d'Israel; nous vous disons aussi quo nous observons ce qui concerne les sept sortes d'impuretés; savoir : celle des menstrues, des pollutions, des morts, oiseaux, reptiles, quadrupèdes; constamment le jour et la nuit, nous les observons avec fidèlité; et nous prions au coucher du soleil; et vous, si vous les observez, parlez-nous-en; afin que ngus apprenions que vous êtes comme nous d'Israel, observant les observances, et non comme les Juils maudits depuis les jours de Heli, qui était leur chef (18).

Après cela, nous vous donnons connaissance du comput; et vous calculerez et connaîtrez les éclipses des deux astres (19); expliquez-nous aussi vos méthodes.

Ah, nos frères I sachez qu'il est venu do vos villes un inciconcis, qui nous a donné de vos nouvelles ; il a dit que vous habitiez la villo de Paris (20), que vous avez été puissans; qu'aujourd hui vous étes ou petit nombre; dites-nous si la chose est vraico u fausse; japtre cœur nous inspire des craîntes à ce sujet. Parlez-nous du roi sous la domination duquel vous étes ; pour nous, nous sommes sous l'empire des nations, qui nous tyrannisent; nous avons peu d'or et d'argent. Si nous avions de l'or étde l'argent, nous ne craindrions rien d'eux; racontez-nous (quelque chose) du pays où vous étes et des villes, mais avez véracité; no nous mentez point; racontez-nous si vous dites :

Béni soit notre Dicu à toujeurs, et béni soit son nom (21).

Moi, qui ai écrit catte lettre, je suis le serviteur, pauvre et indigent (23), qui garde la loi sainte; Schlomah, des enfans de Menasché; Schlomah, fils de Tobie le cohen, le lévite (24); à Sichem, en face du mont Garizim, maison de Dicu. Que la pair de lebova soit sur lui!

Schlomah le vieux l'a écrite des fils de Tsipori, de Menasché. Abd-Rachman, le vieux des enfans de Danafna, d'Éphraim. Abrahara, des enfans de Marchib, d'Ephraim.

Abd-Chananah, debout devaut le roi des nations, à Sichem (25).

Abd-Sachwa, le Danasi, d'Éphraim. .

Cahlan des chefs de la congrégation.

Ephraim, fils de Marchib, fils de Jacob, le marchibite. Itzchak , fils d'Abraham , le Danafi , d'Ephraim.

Israel , fils d'Abr, le Danafi, de la tribu d'Éphraim.

Nous sommes en petit nombre, d'environ cinq cents hommes (26), habitans en Chelkat-hassade (27).

Nous montons chaque année aux sépultures des cohens, et nous faisons l'onction (28).

#### NOTES SUR LA LETTRE Nº I.

(1) M. de Saey reeut le 7 fevrier 1820, en date du 30 août 1819, de M. Guys, consul général de France à Alep, et par laquelle il annonçait l'envoi d'un paquet que M. Van Masseyk, ancien consul de Hollande, avait été chargé de lui consigner de la part du chef gabbin des Samaritains de Naplouse, Salomon, fils de Tobie, avec prière de les faire parvenir en sûreté, et sous pelne de sa malédietion en eas contraire. Ce paquet contenait deux lettres, l'une on arabe, adressée personnellement à M. de Saey, et l'autre en mauvais hébreu, adressée aux Samaritains, que l'auteur suppose établis à Paris. C'est la lettre nº 1. (Notice des manuscrits, tomé

(2) Il parait que c'est une formule initiale; on ignore comment les Somaritains prononcent le nom quadrilitère. Ce sera l'objet d'une question

à leur adresser.

(3) Les Samaritains ne reconnaissent, à ce qu'on eroit, d'autres prophètes inspirés que Moise; ils ont bien un livre qui porte le nom de Josué, mais il n'a rien de commun avec l'ouvrage canonique du même nom; il est écrit en arabe avec des caractères samaritains ; on ignore si c'est une traduction , et s'il existe un original hébren. Toutefois les Samaritains ont beauequp de traditions en commun ayee les Juifs

(4) Croyant parler à des Samaritains, ils donnent aux Juis de Paris le nom de Sehomrim, (observateurs), il y a la nn jeu de mots : observateurs,

préservés de tout mal.

(5) מוני כהורא du ehaldeen סבר מחודא של multiplier, d'où סוני מפעום aveugle, par antiphrase.

(6) Cradebriades Saminitaine se covient descendur de la tribu d'Églarian, et nou particular determination determinant les résonaires d'après le calcular et nou par d'après l'Observation; en cela ils vincondent avec les Jufis; muit lus ne particular pas admettre les exceptions adoptés depois l'établinement desfêtes (vay. Netice sur lecalessirier, L. III de la filiès de M. Cahen), de sorte que les fliès manufations en represent consorter avec celle de sur le calcular de la filiès de sorte que les fliès manufations en represent consorter avec celle de sur le calcular de la filiès de sorte que les fliès manufations en represent consorter avec celle de sur le calcular de la filiès de sorte que les fliès manufations en represent consorter avec celle de sur le calcular de la filiès de la fil

(8) אקריתה Mot douteux, pent être de kople lien de souliers, ou de KDDU germe, des quatre espèces ( מינים ). branches d'arbres dont il est

question Lévitique, ch. 23, v. 40.

(g) Cette phrase est très-obseure, et doit so rapporter à des cérémonies samaritànes qui nous sont inconners. Dans le rituel des Juis, le cohen, revêtu d'une toge hlanche, donne la hénétietion les mains étendues; le penple rérite trois fois la même prière, par laquelle! demande la destruction des maurais songes; cette prière se termine par Amer.

(10) Le grand pontife des Samaritains égorge l'agneau pascal sur le sommet du Garizim, et ou va en pélerinagé sur la montagne. Depuis quelques années, la cérémonie du sacrifice se pratique dans l'intérieur de Naplouse; c'est le soul sacrifice conservé par les Samaritains; les autres sont rempla-

cés, commo chez les Juiss, par des prières.

(12) Les Samaritains, de même que les Caraites, comptent les cinquante jours du premier dinunche après le premier jour de Pâque, et non pas de premièr jour comme font les autis, le texte est plus favorable à la méthode samaritaine (voy. Note uire le Lévisique, ch. 23, v. 16).—Voici comment M. do Saep traduit la fin de ce passage de la lettre samaritaine : pris de lui sont des cierges allumés et ciuccians; l'hôbren est si défectueux qu'on est souvent réduit à devinor.

(12) Il est défendu aux Juiss de se laver an jour des expiations.

(i3) Les Juifs no restent dans la synagone que le jour; mais quelques risposites y pasacet aixei la nuit; les Samaritains commencent les fêtes un pen avant l'houre légale, et finiseat perès, et qui est aussi une prescription attundique. Nons ne possiblem pas l'Engologe samaritain; pain sours devons an célèbre Gesenius la commaissance de plusieurs canates, qui out boaucoup d'analogie avec les contactes diese de fauite ("INDIT") UP) et cello de la gloire ("INDIT") up qu'on troine dans le rituel juif. (Carmina Samaritana, gelilla (Incell. Gesenius, Laguier, 38-5).

(14) Ces sept soleunités sont! 1º lo sacrifice pascal; 2º la paque; 3º la pentecôte; 4º la fête des trompettes; 5º lekippour; 6º les tabernacles;

7º la fête do la clôture.

(15) Cette citation est d'après le texte samaritaire les mots כיום השמיני au huitième jour, manquent dans le texte hébréu de Juiss.

(16) Voir Nombres, ch. 18, v. 19. Cette alliance est relative aux sacrifices; comme elle n'existe plus chez les Samatitains, cette alliance, a été citée pour mémoire et pour compléter le nombre sept, auquel les religions sémi-

tiques attachent des idées superstitienses.

(17) Deut., ch. 69, v. 14. L'alliance de Horch compte pour le septième. (18) Les Samaritains regardent le collen Éli (du tempsede Samuel) comme un magicien qui transporta le tabernaele de Garizim à Schiloh et y usurpa le sacerdoce: c'est pour cela qu'ils considérent ect usurpateur commo le chef des Juifs; c'est ainsi qu'ils racontent l'événement dans leur chronique.

(10) On se trouvepas dans cette lettre la méthode de calcul anomedeire; i mais la lettre adressée à M. de Seye et accompagné d'un tableau de némérie, renfermant des indications des péces jonc lions lunaires gligs mottrèlièreaux année arabes 135, 135 de premiers moiste 137, cequi correspond à 1819 et 1800 de l'êtr valquire. Les mois sont arabes, et en donne leurs correspondans au calcadrier greco-privaque; il porsit que les Samaritains font ausge de ce dernier calendrier; co sera l'abjet d'une question à leur adresser.

(20) L'original porte da ris, en deux mots séparés.

(21) Voy. note 15 de la lettre suivante.

(22) En tamouz 5579, ère des Juis - 1819 de l'ère vulgaire.

(23) THIN M. de Sary lit PUNI qui a besoin. Ce même Schlomah a derit à M. Berandre Corances en répues aux trente questions qui lai out été adecasée de la part de M. Grégoire la vingtième est sinsi songue : Comment se nomme le grand-prêtier ? voiel la répongue : Son mon est inserté dans la loi sainte PUNI | 1973 le colbè le grand, es qui signifie en arbe, arbita deligité (le supérieur illustre, ??) CMA), vii a un office et un suge cimient, il a des attributions detreminées par lière et celle de nob lieux, sinsi que le droit de juger conformément à ce que Bien a révêté dans son livre, et d'autres draits dent le détail serait trop long. (Notice des manuscrits, tome XI, p. 23)

Il dit aussi que les Samoritains ne connaissent ni les Caroîtes ni les Rabannites (p. 74); qu'ils sont environ deux cents à Naplouse et à Jaffa, et que dans cette première ville ils forment environ trente familles.

(24) Les Samaritaius n'ont plus de cohen de la famille d'Aaron; les descrudans de cette famille ont cessé d'evister chez eux depuis cent cinquante ans. (Notier des manuserits, tome XII, p. 73.)

(25) Attaché au service du roi des nations (traduction de M. de Saey).

(26) M. de Sacy traduit depuis cinq cents ans ; il lit min DDM.

(27) Voir ei-dessns. (Voir note 23.)

(3) Probablement que les cohen sont enterrés dans un endreit à part, près du Garizim, où l'on fait une ouetion; il est déjà question de cettecérémonie, ci-dessus, note qs. M. de Saey traduit le mot, PIDP par réjonissance, nous nous préjouisons; cette action ne paraît guêre couvenir à un liend as spulners; es sont peut-letre les dire nobbles, signataires de la ettre, qui vont faire cette opération de l'onction; c'est ce que semble indimer cette fin de lettre.

### LETTRE Nº II. (1)

#### AU NOM DE IEHOVA.

Puissent paix et jofe venir de mon Créateur, jusqu'à ce que ( celle-ci) vienne entre les mains de la congrégation de mon Créateur, des, Schomrim (2)., habitans de la ville de Paris, que mon Seigneur les conserve; les réunisse dans leur lieur c'est le pays de leurs ancêtres; le mont Garzim, la colline éternelle (3). Après cela, nous vous infermerons, ah, nos frères! que neus avons appris, à votre sujet, que vous étes Schomrim comme nous; et au temps que nous avons appris cela, la joie et l'allégresse se sont accumulées sur nous; et nous avons chreché à vous envoyer une lettre et à vous y interroger au sujet de la lettre de la loi et de l'observation de ses préceptes (4); nous nous enquérons auprès de vous, ah, congrégation de nos frères! de ce que vous faites pendant les sept fêtes, en prières, lectures, actions et oraisons (5).

De quelle (fête) est la solennité de la Pâque la bênie; le second est la solennité de la fête des azymes; la supputation des sept schabbath, qui se termine par la solennité de la fête des semaines; et la solennité du septième mois, dont le disième (jour) est celui de pardon et de miséricorde; dont le quinzième est la solennité de la solennite de la clôture, le huitième (des tabernacles). Expliquez-nous le vrai calcul, qui a deux témoius; sur l'observation de l'entrée et de la sortie (6); instruisez-nous. sur l'observation du flux menstruel et impur, sur l'observation des sept alliances (7), dont est la circoncision; expliquez-nous la réception devant le cohen le grand; au temps qu'il se tient entre les écritures (8); Dien le conserve jusqu'à ce qu'il se tienne debout sur le sommet de la montagne. Nous demandons de vous des souvenirs ( de hénédiction) entre les anciens (9), et n'eublier pas de les donner au temps que vous sollicitez notre réunion prochaid sur le mont Garizim, lien de nos supplications. Nous demandons que vous nous fassica connaître le nombre d'hommes (que vous étes); écrivez-nous de la l'orah, des soixante-dix torah, formant une seule torah et un code (10), 'afin que nous puissions savoir le vrai sur votre compte, et connaître que vous êtes des Schomrim, observant comme nous.

Sachez, ah, nos frères i que nous conservons les mots de la loi, d'après des nombres (11); nous requérons de vous, que vous nous racontiez comment les anciens procèdent en rendant la justice; et les prières que vous faites, chacune en son temps. N'existe-t-il pas chez vous un livre de Josué, fils de Nun, et se prières (12)? Racontez-nous si vous donnez l'oblation, et au vous la donnez. Existe-t-il parmi vous le vœn et les dons volontaires, comme l'a dit l'auteur des paroles, le juste, le précieux?

Apprenez-nous quel est votre nom, le nom de ves villes, et quel (roi) des nations vous gouverue. Que pratiquez-vous dans la circoncision; et relativement à vos épouses, quand vous les recherchez en mariage (15); quelles-sont vos pratiques, vos affaires, et chaque genre de travail; nous vous demandons denous donner réponse ur toutes nos paroles, afia que la vérité soit complètement certifiée.

Envoyez-nous deux hommes sages, intelligens, affables, afin que nous nous unissions avec eux en assemblée, et que nous puissions nous approcher, nous et eux, et nous leur expliquerons la lecture de la Torah, avec ses interruptions et ses continuations (14); écrivez-nous si vous dites: Bénisoit Dieu à toujours, et beni soit son nom à toujours. > (15)

Cette lettre est écrite au mois de siban, année 6260 de la créstion du monde; 3460 du séjour des enfans d'Israel dans la terre de Canaan, et dans ses confins, tont à l'entour.

C'est le discours d'un œur (rempli) d'amitié pour vous, et qui adresse des paroles à son Seigneur, pour que vous veniez demeurer sur le sommet de sa montague, que vous voyiez sa résidence, que vous y lisiez le liere.

C'est le cohen Schlomah, fils de Tabiah (Tobie); des fils d'Ouziel; fils de Coath, fils de Lévi. Béni soit Iehova; et la paix de Iehova (soit) sur notre maître Mosché, fils d'Amram.

Nous vous apprenons qu'il se trouve sur nous un juge de la tribu d'Éphraim, qui se tient debout devant la face des rois; saprèree est exaucée parmi cux; il marche sur le senticr de la fiddité; et ses yeux sont ouverts sur les bonnes œuvres; que Dieu nous prolonge sa vie; amen; son nom est Abd-Chanonnshkesset (16):

### Adresse de la Lettre.

Avec l'attache de Dieu l'Éhova; que cette lettre fasse bonne route, jusqu'à ce qu'elle soit venue entre les mains de nos rères les Schomrim de la ville de Paris; pour être remise entre les mains du grand cohen, et les anciens préposés.

(1) Elle a été éerite par duplicata, et les deux exemplaires portaient sur l'enveloppe au-dessous de l'adresse, qui est en caractères samaritains, l'indication suivante qui est en français:

Cette lettre est adressée à la communauté des Hebreux samaritains à Paris; recommandée aux soins obligeans de MM. Brunot et Rostand et compagnie. de Marseille.

Un des deux exemplaires ayant été présenté à M. le chevalier de Cologna, grand-rabbin et president du Consistoire israélite de Paris, il engagea la personne qui en était chargée, de la remettre à M. le baron Silvestre de Saey. Le texte imprimé est conforme au primata. Le duplicata présente do légères variantes. (Notice des manuscrits, tom. XII, p. 231.)

(2) Voy. la note 4 de la précédente lettre.

(3) Voy. Deutér., eh. 33, y. 15; verset auquel eette expression fait allusion; les Samaritains eroient à la venue d'un libérateur, qu'ils désignent sous le nom mystique de בחות ou בחשה; ee qui paraît signifier celui qui doit revenir; peut-être est-ce une corruption de l'épitheto שבי tisbih, qui est affectes au prophète Elie; personnage qui, selon les traditions judaïques, jouera aussi un grand rôle dans les événemens messianiques. Il est eneore possible que le mot mystique soit un sigle comme Dannides écrivains rabbinistes et le חיק: du Talmud

תשבי השב במהרה בימנו-חשבי ישב קלין והומרין (4) Les Samaritains font monter, comme les Juifs, le nombre des preceptes à six cent treize (מקרוב); on ignore s'il y a accord sur l'énoucé des préceptes; même entre les talmudistes , il existe des dissentimens. Ils lisent aussi un targoum DITT, une traduction do la loi, probablement en idiome samaritain.

(5) Les Samaritains ont remplace chaque sacrifiee par une prière ; comme il y avait chaque jour un sacrifice le matin, et un autre le soir , ils font la prière matin et soir ; on ne connaît pas ces prières journalières, que les Samaritains disent avoir été instituées par de saints pontifes. En les faisant, ils tournent le visage vers le mont Garizim; il paraît aussi que la prostern ation est en usage chez eux. Chez les Juifs, elle n'a lieu qu'au grand jour de pardon ; nous ignorons s'il en est de même chez les Samaritains,

(6) Les deux témoins sont la lune et le soleil ; il s'agit ici de la marche de ces astres , leur levor et coucher, ou bien le commencement et la fin des cycles. Dans une autre lettre de Schlomah , on lit que les Samaritains possédent un calcul, d'après lequel ils règlent les néoménies et les fêtes; ee caleul est contenu dans un manuscrit attribué à Phinées. Tous les six mois, ils en tirent les règles qui déterminent les fêtes. On voit que c'est une espèce de calendrier perpétuel.

(7) Sept alliances, voy. la lettre no 1.

(8) Passage obscur, qui paraît se rapporter à ce qu'on lit dans la précédente lettre, note 9

(9) Ceci semble se rapporter à une commémoration qui a lieu aussi chez les Juifs le jour de la fête dite : TINA ANDE, jubilation de la loi.

(10) Phrase inintelligible; il semble que l'écrivain fasse allusion à la ver-

sion des Septante, et au fabuleux récit d'Aristée.

(11) Il paraît que les Samatitains, à l'instar des massorètes, ont compté le, nombre des lettres du Pentateuque; les Musulmans ont fait la même c hose

pour le Coran.

(12) Voir ci-dessus, lettre 1", note 3.
(13) Le sens de cette parase n'est pas clair; il s'agit peut-être do tout autre chose : nous avons alopte la traduction de M. de Saev.

(14) Cela se rapporte probablement à la manière dont la Torah est disposée ches les Samaritains, dans le livre écrit sur un roulean de parchenin. (תורת) Au lieu de רובים faut-il lire בְעַבַיִּי serait-il question d'un chant (בנינת)

(15) Cette question au sujet d'une formule de prière qui se troure aussi dans la précédente lettre ( יסי, יסי, פון) parait avoir quelque rapport avec es qu'en lit dans la mischanh האון, du traité Berachoth ביר ברכור ביר ברכור מיים וויים וו

An temps du premier temple, les bénédictions se terminaitet par ces mots: D'UM "Il sauples ce monde; mis les Saudecén (D'PTE) Cétat surveus, dissat qu'il n'existe qu'un monde, on a state que les bénédictions auraitet désermis cette formule fisalle : D'UM "Il D'UM" Il de ce monde et jusqu'à ce monde, et Raschi dit que c'est pour contraindre les mérérais à confesser le récurrection des morts. Le but des Samaritains est peut-tère de l'assurer si sous ne foumes pas des Saudecens. Cest lei Pocassim de rapple que les founds pas met de haire contre les Capulles de l'assurer si sous ne foumes pas des Saudecens. Cest lei Pocassim de rapple que les founds pas met de haire contre les Capulles de l'assurer si sous ne foumes pas des Saudecens. Cest lei plusieur circontaines Il les traite comme des quadi-iradites.

(16) Voir ci-dessus, lettre 1", note 25.

Il est enrieux de savoir si ces Samaritains descendans de la tribu d'Ephraïm's mettent une différence entre le schihe ty et le sine t', s'ils prononcent schiboleth ou siboleth. (Yoy. Juges, ch. 12, v. 6.)

# NOTE

## SUR LA FEMME HÉBREUE,

ET SUR LE MARIAGE CHEZ LES JUIFS MODERNES.

PAR L'AUTEUR DE LA NOTICE SUR LES SAMARITAINS.

I. Le mariage est considéré par le Talmud comme un devoir prescrit par la Tornh et contenu dans ce verset de la Genèse, reproduises et multiplica. Celui qui néglige le précepte de la reproduction et de la multiplication (חברים ורבים) commet un homicide, et est cause que Dieu abandonne Israel. Le meilleur âge est treise ans ', le bon âge, dis-huit ans

ומי שעברו עליו כ' שנה ואינו רוצה לישא ב'ד כופין אותר לישא: (טור אבן העזר הלכות פריה ורביה א' ה')

« Celui qui à l'âge de vingt ans ne veut pas prendre femme, doit y être contraint par voie de justice 3. »

On est moins sérère pour ceux qui se livrent à l'étude de la loi; la cobabitation est ordonnée, jusqu'à ce qu'il y ait des enfans, au moins deux; après elle est ad hôthum; le Talmud entre dans des détails que nous ne pouvons donner sur les relations initimps des foux; selon ce code, toute excitation est une de ces abominations qui ont amené le déluge sur la terre; tout ce qui tend à dômhure la famille est astimité à l'homicide. Un bomit end à dômhure la famille est astimité à l'homicide.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il faut se rappeler que les Talmudistes vivaient dans le climat chaud de l'Asie.

Les lois de Sparte notaient d'infamie ceux qui gardaient le célibat.

peut prendre autant de semmes qu'il peut en nourrir ; toutesois, il est équitable de n'en prendre que quatre, afin que chacune ait au moins sa part ( ПИСП) par mois.

וכמקום שנהגו שלא לישא אלא אשה אחת אינו רשאי. לישא אשה אחרת על אשתו: רג החרים 'על הנושא על אשתו אבל ביבמה וכן בארוסה לא החרים:

"Dans les endroits où il est d'asage, de n'épouser qu'une seule femme, il n'est pas permis de prendre une autre femme par dessus la sienne. Le rabbi Gerson a prononcé l'anathème contre celui qui, ayant une fémme, en prend encore une autre, excepté pour le cas du levirat, et d'une flancée ('2', 'N', 'NITM '12M', 'NITM')

Ce rabbi Gerson, né à Metz, surcommé los lumière de l'éza! Le célèbre auteur des statuits, mort en 1070, est le premier qui ait formallement prohibé la polygamie chez les Julis d'Occident; mais ses statuts n'ont pas été généralement adoptés, et même le temps de la défense sons peine d'anathème est expiré depuis 1330 de Père vulgaire. Ce n'est donc que la loi civile qui empéche la polygamie chez les Julis; de même qu'elle proscrit le divorce, quoique dans certains cas il soit commandé par la loi talmudique, par exemple lorsque la femme a une mauvaise conduite ou qu'elle reste dix amées anns enfans, etc.

 Le Talmud recommande de ne pas prendre une femme qui a quelque défectuosité.

כל הנושא אשה פסולה משום ממון הוויין לו כנים שאינם מהוגנים: ( אבן חעור סי' ב')

«Celui qui épouse une femme défectueuse, aura des enfans qui ne seront pas bien conformés.»

Cela doit s'entendre au moral comme au physique.

Malgré cette défense, l'argent est aussi ches les Juifs, surtont dans les familles riches, le principal mobile des unions conjuga-les. Ces transactions s'opèrent fréqueminent par des espèces de contriers 1, counts sons le nom de Schadchanim ( [1127]10"), du mot chaldéen "1710", branches qui s'enterdacent; le courtage se payant au prorata des dots; ces agens out infétêt à unir les fa-

Les proxénètes des Grecs.

milles les plus riches de différentes villes et même, de divers pays Ainsi les familles riches du nord de la France contractent des mariages entre elles, quelquefois avec le midi, tres-souvent avec l'Allemagne, rarement en d'autres pays ; les familles du midi de la France s'allient avec celles du nord de l'Italie, et du littoral de l'Afrique et de l'Asie. Ne se mariant qu'entre eux, les Juifs sont souvent obligés de chercher au loin et au dehors des établissemens convenables; toutefois, dans ces unions improvisées, calculées, le bonbeur domestique se rencontre anssi souvent et plus que partout ailleurs; ce qu'il fant attribuer surtont à la conduite exemplaire, aux vertus des fommes juives; elles lenr sontinculquées des l'enfance, par une religion puritaine, ennemie sévère de toute dissolution, qui considère l'adultère comme un objet d'horreur et d'infamie, comme le plus grand des crimes, qu'aucun prétexte, qu'aucune passion ne peut colorer, ni faire pardonner, ni excuser, et contre lequel sont dirigées les fondres d'un Dieu punissant les iniquités jusqu'à la quatrième génération. L'influence religieuse a produit aussi son effet. Il est à craindre que l'affaiblissement graduel du sentiment religieux, conséquence d'un culte devenu exotique et incompatible avec la vie européenne, ne finisse par altérer cette pureté de mœurs, cette chasteté de pensée et d'action qui distinguait si avantagensement les familles inives.

III. L'état de mariage est ordinairement précédé de celui des fiancialles (DDTN); les parens » réunissent et débatten les inérêts, noque les conventions sont arrêées, on dresse un contrat (TIIID); il est rédiég par le seriée de l'endérit (1901); ou stipule toujour au dédit (DDP) ce cas de rupture, et les parens s'engagent ordinairement à domner la tuble préndant un temps plus on mois long aux jent des de colab (TIID); la fiançait pent durer plusieurs mois tende de colab (TIID); la fiançait pent durer plusieurs mois et même des années. Cet état mitoren, lorsqu'il se prolonge, permet aux jennes grous une grande cintimité, et ne laises pas à d'avoir des inconvigents le stitus par d'usage que les fiancés et même leurs parens se fassent réci-proprement des cadesur.

IV. Le mariage proprement dit se nomme (אביין ביין ביין באומיין), prist de porsassion, et l'acte par lequel il est coustalé se nomme kidouckim (ברייסידוף) ou saintetés; nous avons déjà dit que le mariage était, daus le code juif, un acte purement civil. Îl existe trois manferes d'acquérir femme: 1° par emption (ברייסיד); 2° par conhabitation (ברייסיד). Il faut que l'homme donne l'argent (la va-

leur d'une parata), qu'il cohabite avec la femme en présence de témoins, et prononce ces paroles sacramentelles:

### « Te voilà consacrée à moi par cela.» הרי את כקודשת לי בות

Ou hien qu'il écrite cette formule aur un morceau de papier qu'il ment à la jeune fille, devant témoins, et elle decient sa femme. Le mot hébreu, que nous traduisons, faute de mieus, par consacrée, signifie au propre l'action par laquelle on retire un objet de la propriété commune pour la dômer à un possesseur unique. Mais en tout cas, il faut auparavant le consentement de la femme et au moins de deux témoins.

## אין האשרה מקורשרה אלא לרצונה בעל כרחה אינה מקורשת: (אבן חעזר מ"ב)

«La femme n'est consucrée que par sa volonté; forcée, elle n'est

L'usage s'est établi de faire prononcer ces paroles sacramentelles sous un dais (7017); l'est l'acte essentiel après lequel les deux époux ne peuvent se séparer que par divorce. Ensuite on se rend à la maison, du père de la mariée et on y prononce, ordinairementen chantant, sept bénédictions relatives à l'objet de la cérémonie: c'est ce qu'on appelle dans le rituel le CUMPI CHON L'EST Dépédictions des finar-rés. Nous les donnerons plus bas.

On voit d'après ce qui précède que l'acte civil tel qu'il est établi devant le fonctionnaire public (le maire), coustime l'acte asentiel, et oblige les deux partis, même selon l'ancien code Talmud. Les autres cérémonies sont surérogatoires, mais pas inutiles. Il est toujours utile d'appeler la bénédiction du ciel sur l'acte le plus important de l'existence sociale.

V. La célébration de l'hyménée est accompagnée de réjouissances, consistant principalement en processions, festins, danses et cérémonies qu'on rencontre aussi dans les fêtes auptiales del Grece anciens et modernes, dont celles des Julis paraissen fère une initation. Il suffet, pour noire objet, de racontre les unages de l'ancienne communauté de Mets, et qui subsistent encore en partie. Les accessoires varient selon les localités. Hist jours s'avant le jour fiés pour lemarique, le fancée et la fiancée sont consignés, chacun dans la maison patermile, aans pouvier as sortir, probablement pour renforcer, par retts séparation, le

désir de la réunion, et surtout pour éviter les effets du mauvais regard ( UTT 777), les maléfices qui s'attachent à ceux qui vont jouir du bonheur. Les compagnes de la jeune fille la visitent dans sa retraite pour la distraire, et se livrent avec elle à divers amusemens, entre autres au jeu dit des osselets; par une singularité remarquable, ce jeu est désigné, dans l'idiome tudesque des Juifs messins, sons le nom de strolgues, dérivé évidemment de la dénomination grecque (astragalion); la fiancée est ainsi introduite pour la première fois, par sa mère et d'autres matrones, dans le bain d'eau-vive, dans lequel doit entrer toute femme mariée, à la fin de chaque retour périodique; tant que dore cet état, et avant cette ablution, le mari non seulement ne peut entrer dans le lit nuptial, mais il lui est même défendu de toucher sa femme du doigt, dans le sens littéral et rigoureux dn mot. Pendant cette semaine de réclusion, on fait les préparatifs de la fête ; les parens désignent les paranymphes ou personnes qui doivent accompagner les éponx : des hommes pour le fiancé et des femmes pour la fiancée; ces honneurs sont ambitionnés et deviennent souvent des sujets de brouille dans les familles; la veille du jour solennel, au soir, le cortége des personnes invitées se rend à la lueur des slambeaux et précédé de la musique dans la maison de la jeune fille, et lui apportent sur un plat d'argent des cadeaux de la part de son futur époux ; c'est la soirée de sablonoth ( מבלעת ), des offrandes; elle se termine par des festins préparés dans la maison des deux conjoints. On ceint la jeune fille d'une chaîne d'argent, que le mari devra dénouer dans la nuit du lendemain ( sonam solvere). Le lendemain, avant le commencement de la prière du matin. le cortége se rend dans la maison du futur; on y trouve de grands vases d'argent remplis de froment, symbole de la fécondité. Chacun en prend une poignée, nous verrons bientôt pour quel usage. Précédé d'instrumens, suivi du cortége et marchant entre deux paranymphes, le futur est conduit dans le péristyle de la synagogue ; on v amène avec les mêmes appareils sa fiancée, et on la fait asseoir à côté du fiancé; un voile les couvre tous deux; ils ne doivent ni se parler, ni même se regarder; si l'on remarque nne séparation entre eux, on présume que le mariage ne sera pas consommé; ce qui donne lieu aux malins propos des assistans. Dans ce moment, à un signal donné , les assistans jettent sur le couple des poignées de froment, en criant, prou ourvou (פרן ררבו) multipliez et augmentez; ceci terminé, la fille est reconduite chez elle et le jeune homme reste à la synagogue. Ce jour de joie pour tout la monde est fatigant et même assez lugubre pour l'héroïne de la fête; elle est revêtue de ses habits mortuaires et coiffée d'une espèce de turban trèsélevé et resplendissant de paillettes et de bandelettes d'or, d'où lo

nom de chopele klenke, dérivé de chapeau à clinquant, et soumise ainsi que son éponx à un jeune rigoureux; vers dix à onze heures, on la mène processionnellement dans une chambre attenant à la synagogue. Les matrones s'en emparent, conpent sans pitié les cheveux de la helle éplorée, ou bien les tressent de manière à n'être plus vus de personne ; car, la femme mariée juive ne peut pas montrer ses cheveux à un étranger. Pour ôter à cette opération son caractère de tristesse, un scribe est là qui lit à haute voix et inscrit sur un registre, les nombreux cadeaux faits au jeune couple par leurs amis et parens dans les degrés les plus éloignés. A peine revenue apprès de ses parens on s'en empare pour la dernière fois, et on la mène dans la cour de la synagogue sous le dais solennel ( ), dont il a été question ci-dessus , de même le fiancé. Pendant la marche on joue devant eux des airs con" sacrés à cette cérémonie, et écrits dans un mode tellement élégiaque; telle" ment déchirant, qu'ils pourraient fort bien indiquer des personnes marchant au supplice 1. Arrivé sous le dais, l'homme prononce les paroles sa cramentelles (voy, p. 52), et dès ce moment les fiancés sont époux. Le dais est enlevé, et le fiancé jette en l'air un flacon rempli de vin, qui vient se briser en tombant à terre, action qui est prescrite dans les grandes joies, afin de les tempérer un peu par un léger accident, pnisqu'il n'est pas permis de s'y livrer depuis la destruction de Jérusalem; la cérémonie finie, les deux cortéges se mélent, et l'on ramène le couple dans la maison de la calah. Les nouveaux mariés déjeunent, et l'on récite devant eux les sept bénédictions ; le reste de la journée est consacré aux danses, aux festins et à des ébats de tons genres. Au soir, on fait évader secretement les époux, et ils se rendent dans la chambre nuptiale; la mère conduit la timide vierge 2 à son époux , se retire et attend la consommation du mariage. Des qu'etle a eu lieu, le mari doit faire de suite lit à part; de crainte que la femme ne soit devenue impure. La femme est instruite de cette circonstance par sa mère, on par une autre proche parente. Les sept jours suivans sont encore consacrés à la joie, on y donne des repas auxquels beaucoup de personnes sont invitées : les dépenses sont quelquefois assez fortes pour absorber une partie de la dot : elles nécessitent des stipulation expresses dans le contrat de mariage (המוכתן; tels étaient les plaisirs de nos pères. Courbés sous le jong de l'oppression, repoussés de la grande société, ils retronvaient le bonheur dans les affections domestiques, dans les fêtes de famille. Le

Yoir le bouclier d'Achille (Iliade, liv. XVIII, v. 490 à 496).
Ducitur in thalamum virgo, stat pronuba juxtà. (Claud. de Rapt. Pros.)

souvenir en vit encere dans la mémoire des visillards. Croyances supersitieuses, idiomes, traditions, mœurs, tout s'en va, mœurt d'une agonie lente, comme tout ce qui a long-temps véen; nos neveux identifiés arce la nation française oublieron l'eurs ancêtres juifs, comme les Normands ont qubilé les hommés du nord, dont ils sout les descendent

### VI. . Sur'les femmes prohibées.

Le Talmud distingue deux sortes de prohibitions matrimoniales; les unes sont dites légales (1717), 7 D. Contenues dans la loi de Moïse; les autres sont dites magistrales (122712) on rabbiniques; elles sont fondées sur les décisions des maitres (7277); voici les unes et les âutres:

#### 1º Prohibitions légales.

19 La mère; se la femme du père; 3º la famme du frère du père; le père et l'oncle faus du même père; s'e la sour, soit du coté paternel ou matérnel; s'e la fille; 6¾ la petite-fille p; 9º la fille et la petite-fille que femme; 3º la mère et l'aïcule de sa femme; 3º la souri du père on de la même, sour lasse du même père ou de la même mère; 10º la femme de son fils; 10º la femme d

#### 2º Prohibitions rabbiniques.

1º La ligne accendante de as mère ; 2º la mère du pète de sa mère; à prohibition ne remonte pas plus haut; 3º la mère de son père et toute la ligne ascendante; 4º la mère do père de son père; 5º la femme du père de son père et toute la ligne ascendante; 4º la mère do père de son père; de sorte, dit je Talmud, que la femme d'apre de la pour de son père; de sorte, dit je Talmud, que la femme d'apre de la pour de l

## Sont permises:

. 1º La fille de la femme de son père; 2º la fille de l'oncle, soft du côté paternel ou maternel; 3º la nièce; 4º la femme du frère de l'aïeul du côté paternel; 5º la femme de son beau-frère.

Les mariages contractés avec des femmes légalement prohibées sont nuls de droit; et avec les femmes rabbiniquement prohibées, il faut un divorce. Lettre de disorce (D1).

VII. Il est d'usage de ne pas célébrer de mariages, ui le vendredi, ni ver la fin du mois, ni à un jour férié. Le meilleur jour est, plour un verte, le mercredi, et pour une vener, un jeudi au commencement du mois; ce sout des consells et non des prescriptions, excepté ce qui concerne les jours fériés.

VIII. C'est un devoir de réjouir le fiancé et la fiancée, et de danser devant eux; et même

« De dire qu'elle est jolie et sage, quoiqu'elle ne soit pas jolie. »

# לומר שהיא נאה וחכורה אפילו אינה נאה (אנן עור ס'ח)

### IX. Benédictions napțiales.

1. Béhi soit l'Éternel , notre Dieu, roi de l'univers, qui ascréé le fruit de la vigne.

a. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandemens, qui nous a ordonné (ce qui concerne) les prohibitions contanguises, qui nous a interdit les fiancées, et qui nous a permis celles ; que nous avons épousées par le moyen du 'houpa (dais) et des

העולם בורא פרי הגפן:
ב ברוך אתה הי אלחינו מלך
ד-עולם אשר קדשנו במצותיו

ברוך אתה ה' אלחינו מלך

ריעולם אשר קדשנו במצותיו , וצונו ער העריות , ואסר לנו את הארוסות , והתיר לנו ארי הנשואות לנו על ידי חפה וקדשין

Ces prières, dont nous donnons ici la traduction, ont aussi cét traduites par M. Venturo; elles ne sont plus guères adaptées aux idées du siècle; ce qui applique même à un grand nombre de celles contenues dans notre rituel. Nous nous proposons de publier un essai de prières à l'ausge des Is-

kidouschine (consecration). Sois beni, Éternel, qui sanctifie son peuple Israel par le houpa et les kidouschine.

ברוך אתה ה' מקדם עמו ישראל על ידי חפח וקדושין:

Le fiancé et la fiancée goûtent chacun du vin que le rabbin leur présente dans un gobelet, puis le fiancé dit à la fiancée :

Sois-moi consacrée par cette את מקדשת לי במבעת זו hague, selon la loi de Moïse et d'Israel.

Après la lecture du contrat (113103) quelqu'un répète la prière nº 1.

## Les sept bénédictions.

1. b. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui a tout créé pour sa gloire. 2. Béni soit l'Éternel, notre

2. Béni soit l'Eternel, notre Dieu, roi de l'unigers, qui a formé l'homme.

3. Béni soit l'Éternei, notre Dieu, roi de l'univers, qui a forme il homme à son image; image, similitude de son type, et lui a fait de sa (chair) même un édifice, pour la perpétuité (de l'espèce). Béni soit l'Éternei, qui a formé l'homme. א ברוך אתח ח׳ אלחינו מלך חעולם שחכל. ברא לכבודו:

ברוך אתח תי אלחינו כלך חעולם יוצר תאדם:

ג ברוך אתה תי אלחינו כלך העולם, אשר עד ארי האדרם בצלםו, בצלם דכות תבניתו וחתקין לו כסבו בנין עדי עד ברוך אתה תי יוצר האדם:

raclites de tout age et de toute condition. Nous en donnons plus has pour specimen deux, que nous avons composées d'après l'invitation qui nous en a été faite par quelques pères de famille.

S. CAHEN.

4. Réjouis, ô, réjouis la femme stèrile, et donne-ini l'allégresse en rassemblanta umilieu d'elle ses enfans, avec joie. Béni soit l'Éternel, qui réjonit Tsione (Sion) avec ses enfans.

 Réjouis, tu réjouffas les amis bien-aimés, comme tn as réjoui des le commencement la créature dans le jardin d'Éden. Béni soit l'Éternet, qui réjonit le 'hatan (nouveau marié) et la calah (nonvelle mariée);

6, Béni soit l'Éternel , notre . Dieu, qui a créé la joie et la gaîté, le 'hatan et la calah, l'allégresse et les cris de joie, la satisfaction et l'intimité, l'amour et la fraternité, la paix et la concorde; que bientôt, Éternel notre Dieu, il soit entendo dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem, l'éclat de la joie, et celui de la gaité; la voix du 'hatan et celle de la calah; le retentissement des ébats des 'hatan de dessous leur 'honpa, celui des jeunes gens dans leurs festins , dans leurs chants. Béni soit l'Éternel, qui réjouit le 'hatan avec la calab.

ד שוש תשיש ותגר העקרה בקבוץ בניח לתוכה בשכחרה: ברוך אתרה ה' משכח ציון בכניה:

ח שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן ערן מקדם ברוך אתה חי משמח חתן וכלרה:

ו ברוך אתרה הי אל הינו מר"ך
העולם באסד ברא שסדן ושפחדיה
התוכלה בילה בכת-דשה וחדוה.
אהבה ואחרות של עוד שכע בעד יר-דדרהי אל חינו: שפע בעד יר-דדרשמחרה, קול חתן וקשל כלה קול
מצדלות חתנים מחצמם הונערים
מטשתה ננינתם, ברוך אתה הי
משנה התועם כלדה אתה הי
משנה התועם כלדה:

Toutes les bénédictions précédentes se récitent par des personnes invitées par les parens, dans l'intervalle des différens actes qui composent la de réfmonie du mariage, sous le l'houpe. Un arrêté du Consistoire de Paris défend la récitation de ces prières à tout autre qu'à un rabbin ou du ndes officians. A commencer de la prière : b sont les sept bénédictions qui se chantent pendant le repas de noces. 7. Eloigne la souffrance et lacolère, alora le muet se fera cuttere par le chant; conduis - nous dans les sentiers de la justice, accuellé la bénédiction des fils de Ischourouse (Israel). Avec la permission de nos chefs, de nos maitres, de mes précepteurs, bénissons gotte Dice dans la demeure daquel se frouve la joie, et de la propriété de qui nous avons mangé.

ז דוי רוכר וגם הרון ואז אלם בשיר יורון, נחגו במעגלי צדק שערה ברכת בני ישרון. ברשות מרנן ורבנן ורבנן ורבותי נברך אלחינו שמסחרה במעונו בישרא משלו:

#### Les convives répondent ;

Béni soit notre Dieu, dans la demeure duquel se trouve la joie, de la propriété de qui nous avons mangé et par la bonté de qui nous vivons. ברוך אלרהינו שרשטחר. במעונו ושאכלנו משלו ובטובו חיינו:

#### Celui qui récite la bénédiction du repas, reprend :

Bénisoit notre Dieu, dans la demeure de qui se trouve la joie, de la propriété de qui nous avons mangé et par la bonté de qui nous viscons. ברוך אלדהינואשרישטחרה במעונו ושאכלנו משלו ובטובו חיינו:

Suit la prière qu'on récite après le repas et qui se tronve dans le Rituel israélite. COMMUNIQUÉE PAR L'AUTEUR DE LA NOTICE SUR LES SAMARITAINS.

או חשות A l'occasion de ce verset on a beancoup disserté sur l'usure judaïque. Mous allons en dire notre pensée : Successivement repoussés de tontes les fonctions publiques, de tontes les professions honorables, de tous les métiers, de tous les arts, l'agriculture comprise, de toutes les branches d'instruction , il ne nons restait que l'exploitation commerciale, celle des capitaux. Nous nous en sommes emparés, nons nous v sommes jetés avec avidité : car si vous amputez le bras droit à un homme, il ne faut pas lui en vouloir s'il travaille du bras gauche, et d'ailleurs le premier besoin ponr les mortels est de vivre. Il est vrai que souvent cette exploitation a été et devait être hostile. Comment en aurait-il été autrement? Les chrétiens nons accablaient de mépris, d'ignominie, de persécutions, nous traquaient d'un pays à l'autre, pour nous brûler d'une façon et nous torturer d'une autre, et nons faire subir des vexations, des avanies de toutes les manières imaginables! Quel pouvait être le résultat de ce système infâme de dégradation morale, de supplices matériels, de ces haines séculairement accumulées? Sans donte, nous en convenons, il aurait été plus héroïque de notre part que nous eussions rendu amour pour haine ; mais l'héroïsme n'est pas l'affaire des masses ; et quoique cette abnégation totale de tout sentiment hainenx porte le nom de vertu chrétienne, est-ce à dire que ce soit la vertu de la majorité des chrétiens; est-ce même toujours celle de cenx qui ont mission spéciale de la prêcher et de la pratiquer? Ne soyons donc pas surpris si , à l'occasion de l'usure et dans d'autres occasions encore, le Talmud et ses commentateurs renferment des maximes antisociales, mais dictées par un sentiment très-naturel. Ces volumineuses productions théologiques, composées à une époque de harbarie et de violence, devaient nécessairement en porter le cachet. On commet double crime, double iniquité, lorsque après avoir, par des traitemens mouis, développé, fortifié chez un écrivain l'esprit de vengeance, on se fait une arme de l'existence de ce défaut pour élever des accusations , pour légitimer ces traitemens. Le grand tort que selon moi nous avons, c'est de repousser ces accusations par des dénégations maladroites, et de justifier le Talmud, sans réfléchir que dans cet océan de divagations qu'on nomme la Guemara, si nous trouvons au recto un passage favorable à notre cause, il suffit sonvent à l'adversaire de consulter le verso. Laissons donc les extravagances, les turpitudes à

leurs anteurs. Il ne faut pas chercher a les nier, ui même à les pallier; or peut peufopolis excuser des aberraions, jamais les justifier. C'est la ligne de conduite qu'il faut désormais tenir, et qu'on n'a pas suivie, ce me semble, lors de la couvocation du deruier Sanhédrin, lora-qu'on a cu la singualire idée de donner de la vie à nue prétendue autonité qui n'a peut Letri panais exisé, et dans un siècle oû le sauroutiés les plus irrefragables branelleu ur leur base. Anasi quelle a été l'influence de cette assemblée? aulle. Le résultat l'rien; à moins qu'ou ne veuille regarder comme quelque chose forganisation consistoriale; à la bonne heure; mais à quoi sert un excelleut moule, s'il çeste vide?

#### Note sur le verset 4 du chapitre 33 du Deutéronome , par le même.

Cette note est tirée de l'ouvrage isoléti (usituit 1713), 112 Guurome de la toi; il 30 pour auteur le rabbi Auron, fils d'étie (1718 X 13/118 X)); ce célèbre Caraîte; né à Nicomédie, vivait au 14 siècle. On se constit que deux exemplaires manuerits appartenas, l'un la hibliothèque de Jéna, l'autre à celle de Leyde; ce commeutaire, très-étendie et très-instructif, sur le Pentateuque a été composé en 1346; il estat pois-tère chez les Caraîtes des exemplaires imprimés. Nous ferous des démarches pour savoir à quoi nous en teuir il a publication de convage rendrait su grand service aux lettres sacrées. En attendant nou obnous une traduction d'une note de l'auteur d'après la savante et caracte dissertation phibliée par le professiour Konegarteu sons ce titre. Librit Corone le sisilé est commentait in Pentateuchum Konaitée de

Libri Corona: le gista est commentarii in Pentateuchum Karaitei da Aharone ben Elihu conscripti aliquot particulas ex binis codicibus manuscriptis altero Jenensi, altero Lugdunensi, primus edidit latine vertit atque illustravit.

Joannes Godofredus Kosegarten. Lingu orent. in Academia. Jenensi P. P. O. Jenae. MDCCCXXIV. 4. p. 114.

## תורה צוה לנו משה

« La doctrine que nous a commandée Mosché.» (Deut., ch. 33, v. 4.)

Ces paroles se rapportent au principe général de la Torah; car chacuw d'enx a assité à la scène du'mont Sinaï, et ils ont reçu le Décalogue eux-mêmes eu personne; eusuite ils ont dit à Mosché:

### רבר אחרה עמנו ונשמערה

« Parle toi-même avec nous, alors nous écouterons. » (Ex., ch. 20, v. 16.)

#### קרב אתה ושמע

« Approche-toi, et éconte. » ( Deut., ch. 5, v. 24.)

C'est poprquoi il est dit :

#### תורה צוה לנו משה

« La Torah que nous a commandée Mosché. »

Il s'agit de la Torab par écrit (שבכתב), qui appartient à tous; il anrait falln dire קקהלרת יעקב 1, c'est analogue à la locution ארק (Ps. 45, v. 5).

C'est ici qu'il convient de rappeler sur le contenu de la Torah quelques explications que nous avons données dans l'ouvrage intitulé : Arbre de vie ( [ [ ] 7] ] [ ] l'occasion est favorable.

On peut élever ces questions :

Pourquoi la Torah a-t-elle été donnée ?

Pourquoi n'a t-elle pas été donnée auparavant, mais dans un temps fixe? A-t-il été possible qu'une autre Torah soit donnée? ou bien qu'il v

ait une seconde Torah, jointe à la première?

Est-il constant que la volonté (du législateur) soit différente de ce

qui résulte de la lecture de l'écriture?

Est-il constant que des préceptes ont été donnés par tradition, et

n'ont pas été écrits? Est il permis au grand tribunal (לב"ד הגדורל) d'ordonner un nouveau précepte ad Ubitum?

Existe-t-il quelques preuves logiques que cette Torah sera perpétuelle?

Existe-t-il quelques preuves tirées de l'ecriture même, que cette Torah doit être transmise de siècle en siècle, sans interruption?

N'est-elle utile qu'aux Israélites senls ? Pourquoi les Israélites ont-ils été distingués pour être soumis à la Torah ?

Or, la Torah a été donnée du Dieu, parce que l'âme de la sagesse est liée au corpi par des forces maférielles; à l'aide de celles-ci, l'âme de la sagesse cherch à s'élever à la hauteur de l'âme supérieure débarrassée de toute défectionisté corporelle, jasqu'à ce que ses forces corporelles dirigent bien l'intelligience et la mettent dans une position convenable.

י Le texte perte חלקם .

Mais ces forces ses out dévoyées, parce qu'elles se sont appuyées sur la sensation qui est le fondement des idées pour les choses prochaines, qui tendent à rendre l'Ame malade. C'est pourquoi il a falla que la Torsh viat du ciel, parce que Dieu veut le bien de l'homme et l'éolgnement de tont mal; ainsi que nous l'avions démontré dans la préface de notre ouvrage.

Pourquoi n'a-t-elle pas été donnée auparavant? C'est que la Torah ne ponvait être donnée pour un objet qui ne pouvait se réaliser dans l'existence. Car l'écriture dit:

## כי לא שלם עון עמורי עד הנה

« Car jusque là la mesure de l'iniquité de l'Amoréen ne sera pas remplie.» (Gen., ch. 15, v. 16.)

Il est érident qu'il y avait quelques maladies de l'ame qui n'étaient pas encore écloses dans l'existence; et la plupart des préceptes de la Torah not trait à la conduite des Amoréeas. D'élillenrs, depuis la création du premier homme jusqu'à la promulgation de la Torah, il est toiojours descendu (du ciel quelques préceptes, selon la constitution du temps, comme nous l'avons expliqué ci-dessus, c'est pourquoi nne autre Torah n'est pas nécessaire, puisque celle-ci renferme le remède à chaque mai, ce qui paraît évident par le verset cité.

## כי לא שלם עון עַמורה עד הנרה

Telle est cette Torah qui a été donnée sur la station légale (Sinaï) par un intermédiaire majestaeux, doué de toutes les vertus, qui est parveuu au dernier sommet de l'humanité; il ne a'est point éleré d'égal à lui; rien ne lui est resté caché qu'en tant qu'il était homme! Et par la vivactié de son dégir de s'attacher à l'adstruit, avec la gréce de Dieu il a atteint ce qu'il n'est pas dans la nature de l'homme, q'atteindee. C'est pourquoi il connaissait les liens qui unissent ce has monde anx forces aupérieures ; ainsi que nous l'avone segliqué, sur ces paroles :

## בכל ביתי נאמן דוא

« En toute ma maison, il est confident. » ( Nomb., ch. 12, v. 7.)

C'est pourquoi il était convenable que la Torah fût donnée par ses mains. Elle est parfaite, d'une perfection complète, puisqu'elle provient de la perfection; il n'y a point de perfection au-dessus d'elle, ainsi qu'il est écrit :

#### תורת ה' המימה משיבות נפש

« La Torah de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme.» (Ps. 19. v. 8.)

S'il s'élève de nouveaux usages contre lesquels il faille prémunir les hommes , il n'est pas possible que ces usages n'eussent déjà existé auparavant, et que la Torah ne contient en général des avertissemens contre eux, parce que la Torah est adaptée à la perfection de l'ame. Si l'on donnait nne autre Torah, elle devrait nécessairement différer en quelque chose de celle-ci; or il est impossible que deux choses différentes aient une égale convenance pour remplir le même but; et tout ce qui est possible pour la conveuance, le Tout-Puissant n'a pas manqué de l'enseigner ; par le principe général que rieu ue peut être mis à la place de la Torah. Bieu plus, si uue Torah nouvelle devait exister, n'aurait-on pas du faire mention de cela dans la première Torah ? Quaut à l'existence d'une seconde Torah, conjointement avec la première, comme le prétendaient les partisans de la loi orale (מבעל פה), cela n'est pas possible; ou cette seconde Torah n'ajoute rieu à la première, alors à quoi bon? si elle augmente le nombre des préceptes, pourquoi ne sont-ils pas écrits dans la Torah? Mais, dira-t-on, c'est pour expliquer ce qui est écrit, Si' cette explication est selon la teneur de l'écriture (בשבע חכתוב ), encore à quoi bon? l'écriture suffit. Si c'est l'explication, elle est en dehors de ce qu'enseigne la teneur de l'écriture, elle ne saurait exister. Car l'écrit ur e dit:

## לשמור ולעשורה ככל מצוחיו וחקחיו

« Pour garder, pour exécuter tous ses commandemens et ses statuts.» (Deut., cb. 28, v. 15.)

### הכתוב בספר התורה הזה

« Écrite dans le livre de cette doctrine-ci.» ( Id. cb. 29, v. 20.) Et encore :

## אשר בתבתי להורתם

« Que j'ai écrits pour les enseigner.» (Exode, ch. 24., v. 12.)

000 - 000

Si on pense qu'il est permis d'augmenter le nombre des préceptes, c'est à tort, d'après les raisons que nous avons exposées; car il est écrit:

### לא חוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אחכם ולא הגרעו ממנו

« N'ajontez rien à la parole que je vous commande et n'en diminuez rien.» (Deut., ch. 4, v. 2.)

Ensuite, si la Torah a été donnée par la sagesse divine, qu'aucune intelligence humaine ne peut saisir, il n'y a donc rien à y ajouter ou à en retrancher.

Il est encore une autre preuve que la Torah est permanente et pour tons les siècles; acr Dieu à etabli la Torah pour que les jhommes en tirent avantage pour se perfectionner. Or, écomme l'espèce humaine ne sera junais pardiait, a Torah doit donc durrer autant que l'espèce humaine. Mais on peut demander: Fourquoi la Torah à-t-elle été donnée aux seuls Israélites ? Voici la réponse: Il est comm que Dieu a cré Dhomme et l'a gartifié d'intelligence et de connaisance, est eston a cro-louté, l'homme a en main de quoi parvenir à la perfection exteme, ce qui est d'autant plus certain, que cela lui a été ordonné, caro niti.

### ויצו ה׳ אלהים את האדם

« L'Éternel Dien ordonne à l'homme. » (Genèse, ch. 2, v. 16.)

Et quoique l'homme par sa folie se fût écarté de la bonne voie et ait été expulsé du jardin d'Eden, il n'en est pas moins susceptible de choisir le bon, selon son libre, arbitre; ainsi il est écrit:

### הן האדם היה כאחר ממנו לדעת טוב ורע

« Maintenant l'homme est comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. » ( Génèse , ch. 3 , v. 22. )

Ensuite il s'est trouve un homme qui s'escita îni-même à chercher la vérité, à se procurer le honheur de connaître Dieu, et la foi de l'anité; c'était Abraham notre père et chef des croyans. Avec cela îl ne s'est pas contenté de son honheur personnel, mais il a eu pour but de laisser une bénédiction après lui , de livrer es a doctrine à descendans par tradition et par raiponnement, comme il est écrit;

## כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת בירו אחריו

«Car je l'ai apprécié; (je sais) qu'il ordonnera à ses enfans et à sa maison, après lui. » (Geuèse, ch. 18, v. 19.)

to my Great

Cet homme était digne de la favenr dont il a été gratifié dans la confirmation de tout le bien qu'il voulait faire à ses descendans. C'est pourquoi il y a eu élection ponr eux. Et c'est à cause de cette élection qu'ils sont tenus à l'observation de la Torah, comme il est dit: {

#### נעשרה ונשמע

- « Nous le ferons et nous éconterons. » (Exode, ch. 24, v. 7.)
- Et celui qui prête son épaule an joug de la loi, est tenn à son observation. La permanence s'étend d'ailleurs à tons les siècles, où il est dit:

### חוקרת עולם לדורורניכם

- « Un statut perpétuel pour vos générations. » ( Lévit., ch. 3, v. 17.)
- Car l'intention de l'écriture n'était pas seulement d'obliger à la réception de la loi cenx qui l'ont entendue (snr Sinaï), mais encore ceux qui viendront après eux, comme il est dit:

### כי את אשר ישנו פודו

- « Mais c'est avec celui qui est avec nons présentici.» (Deut., ch. 19, v. 15.)
- La Torah n'était pas à recevoir pour un temps limité seulement, et pour en isoler quelques-nues des générations à venir; ainsi l'écriture dit:

## חורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב

C'est une succession à nous transmettre, pour toutes les générations à venir, sans limitation de temps ; la succession est sans interruption de siècles en siècles.

FIN.

#### PRIÈRES COMPOSÉES PAR S. CAHEN.

#### PRIÈRE DU MATIN.

Dieu! Créatenr et conservatenr de l'univers, je te rends grâce d'avoir de nouveau fait disparaître l'assonpissement de mes membres et de me faire éprouver encore le plaisir d'exister.

Ma première pensée eu m'eveillant est à toi, bonté infinie; tu veilles sur moi pendant mon sommeil et tu me fais revoir ce monde, monument de ta grandeur et de ta majesté.

Je suis nn faible enfant, je ne sanrais te comprendre; mais ta tontee puissance m'anime, et tu diriges les pensées de mon cœnr. Ce vaste univers, ton ouvrage, proclame ton existence; toute la terre est remplie de ta gloire.

Puissé-je, ô Dieu! rester toujours fidèle à ta loi; avoir la force de vouloir et de faire le bien. Inspire-moi, ô mon Dieu, la charité pour mes semblables, et que je lenr sois toujours agréable et ntile.

Béuis mes bons parens, et prolonge leurs jours. Donne-leur, ô mon Dieu, la santé et le bien-être; que je sois toujours pour eux un sujet de conteutement, que l'innocence et la candeur soient mon partage. Amen.

#### PRIÈRE DU SOIR.

Mon Dien! encore une journée éconlée! comment te remercier pour tout le bien dont us m'as comblé? To m'as conservé, in as conservé mes bons parens, et to as détourné de nons touteespèce de malheurs.

Combien je suis pénétré de reconnaissance ! anasi j'interroge mon cœur; anis-je devenu meilleur, ai-je fait plus de bien qu'hier? Daigne, ò mon Dieu! guider mes pas chancelans dans le boin chiemiu, et puisséje, à la fin de mes jours, pouvoir t'invoquer avec la conscience d'avoir bien vécu.

Je me recommande à toi en me livrant au repos; permets que je me réveille en paix; daigne, ô mou Dieu! me faire revivre à la clarté du jour, et me rendre à mes parens que tu m'as appris à chérir.

Reçois mon humble prière pour eux; veille sur eux pendant leur sommeil; répands sur eux tes bénédictions; c'est avec la siocérité d'un enfant que je t'implore, ô mon Dieu, pour leur bonheur et leur conservation. Amen. geant de l'homanité d'un peuple d'après de semblables préceptes contenus dans ses livres de religion; l'Indien doit craindre d'écraser un insecte, et il brûle vive sa semme! (Communiqué.)

CH. XXVII. 8. הוררוך: Torah. Chaque enseignement est nne Torah; c'est par extension qu'on a applique cette dénomination à tout le Pentateunue.

9. משר Ci-dessus, v. 20 , il était question des anciens d'Israel.

12. [23] Recubène. Les tribus sont disposées, à l'exception de Dane, selon leur position topographique après la conquête, ce qui donne nn indice sur la date du document.

CM. XXIX. 18. TMEXM IN MINIT INDO [192] Ce passage est difficile. Voici une autre conjecture (voy. la note sur ce passage, p. 128): [1] THE PROPERTY OF THE PR

Cn. XXXI. 24. 720 737 Sur un liore. Le désordre qui règne dans ce récit est un indice que ce document a été édité long-temps après Mosché.

Snr le chapitre XIV, voici ce qu'on lit dans les lois de Manou, liv. 5, slokàs 17, 18 et 19, traduction de M. Munk :

i7. Qu'il ne mange pas les animanx solitaires, ni les quadrupèdes et ovipares inconnus, ni les animaux à cinq ongles, même ceux que l'on compte parmi les espèces permises.

18. Parmi [les animanx] à cinq ongles, le porc-épic, le hérisson, l'alligator du Gange, le rhinocéros, la tortue et le lièrre ont été déclarés mangeables; de même que les animaux dentés d'un côté (1), à l'exception du chameau.

19. L'homme regénéré qui aura mangé sciemment un champignon [la chair] du porc domestique, l'ail, le coq sauvage, l'oignon on le poireau, sera dégradé.

(1) M. Loiscleur Deslongchamps (traduction des lois de Manou , Paris , 1833, p. 168), fait remarquer la difficulté de ce passage , attendu qu'il n'existe pas d'animaux n'ayant qu'une rangée de dents.

le même auteur, l'offrande du prix d'un chien est repoussée , pour imprimer le cachet du mépris sur un animal qui , sous le nom d'Anubis , était un objet d'adoration pour les Egyptiens. Cette défense était, selon Spencer, d'autaut plus nécessaire que le chien étaut un animal domestique de la classe impure, il semble qu'il faille rédimer les premiers-nes (Nomb., ch. 18, v. 15). Mais on pent objecter à cela qu'il n'est pas sûr que ce rachat soit désendu par ce verset, où il n'est question que de la vente ou de l'échange du chien; du reste, cette désense a encore été exagérée comme à l'ordinaire par le Talmud. Ainsi, selon ce code , si quelqu'un dit : je te donne cet agnean pour ce chien, l'agneau est impropre aux sacrifices. Selon Rosenmüller ( Archéologie biblique . tome 4, part. 2, p. 102), l'expression de מחיר כלב indique en termes couverts l'action infame du pédéraste. Sur pap et nuno Spêncer consacre en outre un chapitre entier à l'elucidation de cette désense (de Leg. heb., liv. 2, ch. 22), Selon son nsage, d'accord en ceci avec Maimonides, il attribue l'origine de cette défense à quelque pratique païenne. Il rapporte à l'appui de son opinion un passage de saint Athanase, dont nous donnons ici la traduction latine. «Olim certè Phænissæ mulieres ante idola prostituebantur, virginitates immuritæ pretium diis suis , primitiarum loco offerentes; persuasæ oblatione illá meritrica deos placari sibique propitios reddi. - Viri quoque sexu suo abdicato, n'ec se amplius mares esse ferentes mulierum natura affectaverunt, tanquam ità honorifica grataque matri deorum facturi essent. (Oratio contrà gentiles.)

GM. XXIV. 1. — [1772] 200 La lettre de divorce porte chez les Juis modernes le nome de 2) Ces deux lettres ensemble prises unmériquement valent douze. D'après une prescription talmudique, l'acte de divorce ne doit contenir ni pirs, ni moiss de doux lignes. Un traité entire du Talman est consacré à cet objet, sous le nom de 1703 Guid-tin. Comme les causes qui peuvent motiver le divorce sont nombreus est est suvent légères, on a cherché à mutter des entraves dans la rédaction de l'acte. Aissi il doit être dressé dans un endroit où coulent deux riviters, etc.

Cn. XXV. 5. 1123. Le levirat est, depnis l'abolistion de la bigamie ches les Juifs occidentaux, remplaré par un acta connu sous le nom de fight, dection de titre la sandale); on trouve des traces de cette pratique dans Ruth. Nous entrerons dans des détails sur cet nauge lors de la traduction de cette histoire.

4. DOND Ce précepte est dicté évidemment par un sentiment de compassion; on en trouve beaucoup d'analogues dans les lois de Manou. On risquerait toutefois beaucoup de se tromper en ju-

## בל בת מלכים חמשים בעל ברת הדיוטורת חמשים

« (Celui qui a cohabité avec) la fille des rois, cinquante (sicles); (avec) la fille d'un particulier, cinquante (sicles). »

Toutefois cette amende est regardée, par les talmudistes, simplement comme le pris de la fouissance. Cest par ce motif qu'ils on temperent fixé trois autres sortes d'amende ou l'on a égard à la condition des personnes. Ce sont : 1º 700 la l'amende de la honte; 1º 2021 amende de la tache imprimée à la famille; ces amendes sont payées par le séducteur; mais celui qui a employé la force paie encore, 3º nne autre amende 7011 l'amende de la douleur.

29. חשל חיות אין A lui elle seen pour femme. Le Talmud ajont ולאורות ה'ו אורות ה'ו או

Ca. XXIII. i. בנה On lit dans Ruth (ch. 3, v. 9):

## ופרשת כנפיך על אמתך כי גאל, אתה

« Tn as étendu tes ailes (les pans de ta couverture) sur la servante, « car tu es le goël (le libérateur ). » Ainsi l'aile est ici pour drap; il est défendu de coucher avec toute femme qui a été admise dans le lit du père. Les talmudistes paraissent l'avoir entendu aiusi.

7- בחלים אידות אלן (voy, la note sur ce passage). Nons ne pariageous pass l'idée favorable que McCreuench parall a voir des sentimens pass l'idée favorable que McCreuench parall a voir des sentimens de passage de l'accident paralle de peuple hébreu et même des peuples anciens en général, dans leurs relations mutuelles. Mais nous croyon aguil s'agi simplement ici de la défense faite aux Israélites de salour un individu des decu nations dont il s'agit ici d' s'informer de leur hien-être. Ont que encore aujourd'hui le sulem aték (la paix soit avec vous) est une formule de salut thes les peuples sémitiques. (Not communiquée.)

8. "YMD MYDINK") Ne détente pas Régiption. Les Hébreux ont monrét toujours nue grande préditection pour le pays d'Egypte, malgré les maux qu'ils dissient y avoir sonfierts. On a cu beaucoup de peine à les empécher d'y retourner; et long-temps avant la destruction du second temple, une colonie d'Estadilies trés-puissans habitaient en Égypte.

11. TIPD Voilà encore une prescription qu'on peut insérer dans un tritod, mais qu'on ne fera jamis observer dans un camp à nue armée. 18 et 19. TIII Spencer (de Legdon hôor, liv. 2, cb. -3), y efforce de prouver que par UTP et TIPT du verset 18, il faut entendre un homme ou une femme qui fait de la prostitution un acte de religion. On sait qu'on effet il existat cheste les païens de ces cultes infañens.

« pacte; béni sois, toi, Éternel, qui as fait élection d'Abrahame et de « ses descendans après loi. »

La biche des amours est une expression empruntée aux Proverbes (ch. 5, v. 19). Admiroos la perspicacité de nos théologues; dans ce verset érotique, un talmudiste a décoovert qu'il faut apporter à la Tora un amour de tous les instans. Voici le passage :

אמר רב שמואל בר נחמני מאי דכתים אילת אהבים ויעלת חן רריה ירון בכל ערג . באהבתה תשנה ותמיד (משלי ה' רט) לומר לך מה אילה רחמה צר וחביבה על בועלרה כל שערה ושעה כשערה ראשונוה אף דברי תורה (עירובין פרק חמישי)

« Maître Samuel, fils de Na'hmeni dit : Pourquoi est-11 écrit : La hiche « des amours, le chevreuil des grâces, que ses mamelles te rassasient « en tout temps, de son amour jouis sans cesse ( Prov., ch. 5, v. « 19)? Ponr l'apprendre que comme la hiche angustá vulvá est chérie de

« son amant, à toute heure comme la première heure, de même doivent « être les paroles de la loi. »

Du reste, les progrès de la médecine légale ont fait connaître que ces prétendus indices d'innocence sont loin d'avoir ce degré de certitude qu'on leur a si long-temps attribué. Le Talmud cite lui-même une famille entière, nommée Dorkti בשפחת דורקטי שאין לה דם נדה ולא דם Dorkti משפחת דורקטי שאין לה דם נדה ולא " is nec menses, nec sanguis virgineus (Ketouh., ch. 1 ). L'épithète Dorkti paraît désigner un individu presque stérile. Le Talmud nomme מון דורקמן tol viene Dorkti, une vigne qui ne produit pas ( Nida ... ch. q. ) (Note commnoiquée .)

27. TIPYY Elle a crié. Na'hmeni remarque, avec raison, que s'il y a des témoios qui ont vu la jeune fille se débattre contre son ravissenr, elle doit être répotée innacente, même sans l'avoir entendue

crier, que l'action se passe en ville ou dans les champs. 28. אצמי ש Dans l'Exode il s'agit d'une fille séduite, et iei

d'une fille à laquelle on a fait violence. Selon le Talmud, il n'y a lieu à l'amende que lorsque la fille est âgée de trois ans à douze ans et demi; en deçà et au delà il n'y a plus d'amende (voy. ci-dessus la note sur le verset 15 de ce chapitre). Le taux est le même quelle que soit la condition, d'après le principe :

כל שיש לו קצבה מן התורה שוה בכל אדם

« Tout ce qui est fixé par la Tora est égal pour tout le monde. .

d'Abrahame, et les deux femmes de Jácob. Dans nos climats européen, Jinwasion de la véilleuse u'arrive pas uon plus au même depeour les deux sexes; mais la différence est moins grande. Pour y obvier, il auffit que le mari soit plus âge que la farme de toute cette différence. Ce n'est que de cette manière que la monogamie peut se maintenir, da moins légalement.

- Ca. XXI. בּז. בּיוֹלְיתְ מּלֹּחְים (לְּלֹחְ מּלֹחְים Galat, ch. 3, v. 13), ce qui porte asint Jērome à croire que le mot a été ajouté à dessein dans le texte. Quelle idée I Zapôtre citait de mémoire, et n'avait besoin que du sens et nou des mots.
- Cs. XXII. v. 12. Selon le Talmud, c'est le même précepte qui est inséré dans les Nombres; mais dans ce deruier endroit, il s'agit d'un wêtement et lci d'une couverture, et nonobstaut la colère d'Aben Esra, le point est douteux.
- ינ. אין אין Selon le Talmud, il ne s'agitici ni d'une fille מונה, agée de moins de douze ans et un jour, ni d'une fille ברברים: (bogrob), Agée de plus de douze ans six mois, mais d'une (מורך), fille entre ces deux Ages. L'eclerc dit que cette fization est une ineptie, et il a raision.
- 17. 121 Les peuples sémitiques attachent une importance extrême à l'éfusion du sang, signe de la virginité. Ebe quelques tribus arabes, la mère de la jeune fille se tient à la porte de la chambre nupriale, et vient ensuite montrer aux couvives le drap qui déposé de l'innocence de sa fille. Des traces de cette contume existent encore sujourd'hui ches les Israèlites de l'Europe. On trouve même dans quelques riutels a prières suivante, que pronouce l'épous lorsqu'il a cu le bonhear de trouver la première fleur, que l'auteur de la prière compare poétiquement à une rose et à une noix. Voici cette prière.

ברוך אחה הי אלהינו מלך, חעולם אשר צג אגוו בגן עדן שושנרה רועמקום בל ימשול זר במעון חרום, על כן אילת אהבים זרע קדש שמרה בטהרה וחזק לא הפרה.

ברוך אחרה ה' הבוחר כאברהם וכזרעו אחריו

- « Sois béni, toi, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui as placé une
- « noix dans un paradis, la rose des vallées; l'étranger ne doit pas do-« miner sur cette source cachetée; c'est pourquoi la biche des amours
- « a conservé dans sa pureté la semence sainte, elle n'a point rompu le

CH. XVIII. PER Le Talmud fixe le prelévement à un quarantième pour les produits de bonne qualité, à nn cinquantième pour la

movenne qualité, et à un soixantième pour la mauvaise.

16. בחרב A'Horeb, L'intention est bien marquée de rattacher l'institution du nabisme à un fait raconté dans l'Exode, à l'événement sinaïque. On sait d'ailleurs qu'au siècle de Samuel, le mot nabi même n'était pas encore devenu populaire.

18. בניא אכים J'institueral un prophète. Cela ne se trouve pas dans l'Exode.

CR. XIX. 5. 2017 Pour abattre. La différence entre 2017, DO 713 et 777 dont le Niphal se trouve Daniel , ch. 9, v. 25 , et qui tous expriment l'action de couper, me paraît être celle-ci : INN couper quec la hache, fendre : 172 couper en ditachant, faire une excision : ce mot se dit aussi dans plusieurs endroits de la Bible pour contracter une alliance, de l'action des animaux coupés en morceaux, entre lesquels passaient les contractans. 712 Se prend le plus souvent au figuré : און כמכלה צאן le troupéau diminue dans la bergerie. Hab. ch. 3. v. 17. Ce mot signifie aussi partager, dioiser, AID D' Tha dioiser la mer Souf, Ps. 136 , v. 13. Quant à 7777 dont l'idée première est anssi couper, il signifie décider, déterminer.

CH. XXI. 1. NYD 12 Quand tu sortiras. Il s'agit dans le verset précédent de la mutilation : de ce rapprochement, Iar'hi conclut que les estropiés sont dispensés du service militaire, le tout pour établir une liaison entre des lois juxta-posés. Aben Esra se met continuellement l'esprit à la torture pour découvrir ces liaisons.

7. חוסף Prise. Le texte ne s'explique ni snr le mode de fiancer ;

ni sur celui de prendre possession du mariage; mais un traité entier du Talmud est consacré à cet objet. Le mariage effectué porte le nom de 77-1722 (de KD2 présidée); et la femme celui de [ KND2 nupta. 8. איר Oui est peureux; חיר לבב mou de cœur. Aben Esra dit

sur la première phrase, qui éscint de frapper, et sur la seconde , qui craint d'être frappé. Selon le Tiva c'est l'inverse, et avec raison.

15. mm 13 Le voyageur Bruce remarque avec beaucoup de raison , que dans les contrées où l'âge de la vieillesse est très-différent pour les deux sexes , la polygamie est une institution nécessaire. En Arable, par exemple, la femme est mubile à dix ans, mals à trente ans environ elle cesse d'enfanter, et présente tous les caractères de la déerépitude , tandis que l'homme conserve sa force génératrice jusqu'à un âge très-avancé. L'intérêt de la femme légitime consiste alors à ce que le mati prente des concubines qui soient dans sa dépendance ; elle tur donne de jeunes et jolies eschaves : c'est ainsi qu'ont agi Sara, femme

## NOTES SUPPLÉMENTAIRES.

Cn. I. 31. משר Cui t'a porté. Cette expression est citée aussi par saint Paul, Actes, ch. 13, v. 18.

Cs. VI. 3. TRO J. Leclere cite ici un vers de Plaute :

ার্থ petram, id prosequar que corde et animo atque viribus. Captives, acte II, sc. 3, v. স্থ

Ca. VII. 13. PARTY Le Talmud dérive ce mot de TUP riche, car les troupeaux enrichissent le propriétaire.

אורעייתא טריקייא Ben Ouziel אורעייתא frelon de Turquie.

- Cs. X. 8: 1111 DVI - WINT DUD Ce jour. En ce temps... Ces expressions montrent avec évidence que l'écrivain existait long-temps après l'événement.

12. בארי שמים De craindre. De là le dicton talmudique במינה שמים הארץ מיראת שמים Tout est en la pulssance de Dieu, excepté la craintede Dieu. C'est la doctrine du libre arbitre, sans intervention de la grâce.

CH. XI. 1. D'D' Voir ci-dessus, ch. 12, v. 1.

21. 217 A eux, et non 227 à vous. De là quelques-uns déduisent le dogme de la résurrection. Dans le Rituel, on fait suivre le Schema ( PDU ) des versets 13 à 21.

Cn. XII. 17. Income Selon Aben Eara, on parle ici aux lévites pour la dime; aux cohénime pour les prémices, et aux Israélites pour le reste. Qu'en sait-il? il traite de niais, ceux qui admettent deux sortes de prémices.

Cs. XVI. 18. Le mot PT-HTDD sambdetin (vsy. la note sur ce versely, gree d'origine, comme l'indique même sa terminaison qui n'est pas la forme du pluriel, mais la lettre finale rde evisipres, monitre avec évidence que l'institution sambédrinale, si jamais elle a existé, ne peut remonter au-cleid de la domination spro-greeque.

23. NAMD Ben Ouziel a cette singulière paraphrase: « De même qu'il vous est défendu d'élever un stèle, de même il ne vous est pas loisible de choisir pour chef (DJB sepses, pourvoyeur), un homme violent, hai de Dieu. »

plaines de Moab, trente jours; les jours de pleurs du deuil de Mosché s'accomplirent.

9. Iehoschoua (Josué), fils de Noune, était rempli de l'esprit de sagesse, car Mosché avait posé ses mains sur lui; les enfans d'Israel lui obéirent, et firent comme l'Éternel avait ordonné à Mosché.

10. Il ne s'est pas encore élevé un prophète en Israel, comme Mosché, que l'Éternel ait entretenu face à face ;

11. Selon tous les signes et les prodiges que l'Éternel l'avait chargé de faire au pays d'Égypte, devant Par'au (Pharaon) et devant tous ses serviteurs, et tout son pays;

12. Avec toute cette main forte et ces actions redoutables et grandes que Mosché a fait aux yeux de tout Israel.

FIN DU DEUTERONOME

ג'לכן ביסוגא עליעל אשר מאש להיו מאש לימול פֿרישליאלן: אשר ג'ול על האילו היי היי הלכן באל מאשר: אשר ג'ול אינה פאשר אל פלום: ג'ול אלו ויאסינו יאליו פלוב פאשר אור ביסוא כלאשר: ג'ול אלו ויאסינו יאליו פלוב אל פלום: ביטואל האסינו יאליו בלות הלבם פרשלה ארדים פלובלים: מאשר הקהם אים וניקיה פרשלה מאשר אירדי

חוקי

TO TONE TO A l'égard de tous les signes.

ובורא חנורא חנורא חנור La grande frayeur. L'événement de la montagne de Sinaï (Aben Esra.).

<sup>\*</sup> PIN Ce mot signifie sois fort. C'est une formule finale placée après chacun des cinq livres du Pentateuque. Au temple israélite, après que l'officiant a terminé la récitation d'un de ces livres, il dit PIN l'assemblée reprend PININ PIN sois fort, et nous serons forts.

- 6. Il l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis de vis de Beth-Peor; personne jusqu'à ce jour n'a connu sa aépulture.
- Mosché était agé de cent vingt ans lorsqu'il mourut; sa vue n'était pas obscurcie et sa vigueur n'était pas passée,
  - 8. Les enfans d'Israel pleurèrent Mosché dans les

e qui a uni Hava à Adame, à visiten les malades, lui qui a apparu dans nue vision réelle à Abrahame, saulirant par anite de la circoncission; à consoler les personnes en deuil, lui qui a visité Jacob revenant de Padane, lors de la mort de sa mère; à nomrir les pauvres, 
lui qui a sustenté les Isradites par du pain (venant) du ciel; à 
«nascrelir les morts, par Mosché suquel il a apparu, accompagné des troupes d'anges gardiens. Michaël et Gabriel ons élevé des degrés d'or, ornosé a pierres précieuses et de tapis magnifiques. Métatrone, Iophiel, Oustie et Iaphiapha, maîtres dans la sagesse, I', 
férent monter; il prononça les quatre paroles et l'enseretti avec un 
cortégs imposant, en face de Beh-Peor, sfin que voyant BethPeor, Israel se rappelát son géché gravé sur le témbago de Mosché, etc...»

7. An't Pour an't — n't Ferdeur, comme Geb., eli., 49; n'. 181. Les Septante paraissent avoir le an't medicioire, car ils ont ells' i éphépénus rà godénie abrus de comédicitires ne remuterai pas; le Vulgate, comme à Pardinaire, les a pairis : nes derites illus mod sunh

8. かので 193 Les enfons d'Irrad. Lac'hi dit les fiis d'Irrad. len hommes; mais Aharons recherchant et rétablissant partout la paix, fits pleuré par tous ceux de la maison d'Irrad (カリス). Ce qui a'appelle de la subtilité rabbinique aux dépens du grand législateur. Aben Eara voit dans cette expression une distinction pour Mosché. D'P ロフザブブ Trente jours. Nombre de jours destinés à plener la mort d'an grand hommes; il y en avait eu autant pour Abarone; voy. Nombr. d. 20, v. 20.

אָהֹה וֹהְאַבַּבּלָס לָשִׁם: • מִבְּכָה בְּדִּה הַאָּבֹּאָר אַטְבַבּסְשְׁבִּי נמְשָׁם בּּבַבְּלִצְּשׁׁ וֹהֹאַבֶּבָה אָבָּנִי בְּמִבְּאַ לְעַבְּבְּלִבְּיִה אָבְּבְּבְּעִיהְ לְּעַבְּבְּעַבְּת אֵרְ פִּרָּבוֹ פַּׁתְּנֵב וֹהָאָבֹרֹת אִיםְ אַטְבְּפְבְּבְּתְיִן דְּנָבְּ בְּאַבְּבְּעִית אָרְבְּבְּּנְ נְשְׁבְּבְּבְּיִ בְּנְּיִם בְּּלְּבִּלְ מִאְיִבְּרְ

baiser. Aben Esra fait remarquer que la même expression se trouve à l'occasion de la mort d'Aharone; voy. Nomb., ch. 33, r. 33, et ilbid., ch. 9, v. 18. Voici la paraphrase de Ben Qualei - Le septime jour du mois d'adar, naquit Mosché, le maltre d'Israel, qui s'est donné de la peine et n'en a pas profité; qui fut couronné de quatre conronnes: la couronne de la Tora qu'ill a rapportée du clei, sur lui semanifesta la dignité de Dieu, par deux mille myriades d'anges et par
quarante-deux mille guides de feu; la couronne du cohémat; il a
exercé cette fonction pendant sept jours; la couronne de la royauté
lui fut accordée du riel; il n'a pas tiré le glaive, il n'a pas
dompté de cheval et n'a pas fait mouvoir de camp; la couronne
d'aune boune renommer; il l'a acquise par de bonnes œuvres et par
as modestite.

6. 178 Appri Et Il Vensewiti. Impersonnel; comme Gen., ch. 48, v. 1. Selon Iarrhi, le sujet de la phrase est Dieu; selon Aben Eara, c'est Moschie; c'est l'opinion du rabhi Schmouel; mais Aben Eara s'explique: En entrant dans la caverne, diel·ll, o di l'est mort, il c'est nessevell. Vater dit que la description de la mort de Moite, soit d'une autre main ou non, serait alors seulement de quelque importance, s'il stait prouvé que Moise est l'auteur du reste du Deutéronoine. A cette preuve se lie l'opinion pour ou contre la rédaction authentique de ce chapitre par Moise. Jusque là il n'y a rien de certain, ai non pe Moise n'a pas écrit ce passage. Au reise, pulsueurs grands hommes out eu la même destinée; perionnie n'à commi la sépulture de l'ycorpue; Solon, Romutes. Voici sur çe verset la paraphrase de Ben Orquei. « Béni soit le nom du maître de l'univers qui nous a caseigné des « mœurs louables j il nous a enseigné à vétir ceux qui sont mus, lui equi a labilité Abame et : Héne (Eve) ş'à froviere le mariage, lui qui a labilité Abame et : Héne (Eve) ş'à froviere le mariage, lui

Peuple secouru de Iehova,
Le bouclier de ton secours,
Le glaive de ton élévation!
Tes ennemis dissimuent devant toi;
Mais toi tu monteras sur leurs éminences

C<sub>II</sub>. XXXIV. 1. Mosché monta des plaines de Moab à la montagne de Nébo, au sommet du Pisga qui est en face de Ieré ho (Jérico); l'Éternel lui fit voir tout le pays,

le Guilad jusqu'à Dane ;

 Et tout Naphtali et tout le pays d'Éphraîme et de Menasché, et tout le pays de Iehouda jusqu'à la mer ultérieure;

- 3. Et le midi et la campagne de la vallée de Icré'ho, ville des palmes, jusqu'à Tsôar.
- 4. L'Éternel lui dit: voici le pays que j'ai confirmé par serment à Abrahame, à list'hak et à Jâcob, savoir: à ta postérité je le donnerai; je te l'ai fait voir par tes yeux, mais là tu ne passeras pas.
- 5. Mosché, serviteur de Dieu, mourut là, au pays de Moab, d'après la parole de l'Éternel.

en vue la grande mer des Indes, qui est derrière la mer Rouge. L'Euphrate est une limite naturelle. Elle paraît avoir été atteinte au siècle de Salomou.

- - 4. לאברהם Le Samaritain met avant ce mot לאברהם à tes ancêtres.
    - 5. יך מל פי Pur la bouche (l'ordre) de l'Éternel. Iar'hi dit : par um

בֿמלבן: 3 הַמָּט הָּם סמָּה 'מֹבּהיִהְנִינִי בַּמּלֵבן מִצְּבּׁבן סמָּב ' לְּבְּאַבָּר ' לְּבְּתַלְּ ' צִּיִּעִּפְּׁי הַבְּאַבוּרוּ בְּמִבְּנִלְ וּיִמְשֵׁלְ וּלְ תַּמְשׁׁ עַּאְ
שְׁבִּיע וּאַבּר צִּיִּעִיבִּים לִימִּבְּל וּלְיבַבְּעַבּׁ לִימְּעַלְ וּלְיבַבְּעַבּׁ לִימְעַלְ וּלְּבַבְּעַבּׁ לִימְעַלְ וּלְּבַבְּעַבּׁ לִימְּעַבְּעַ לִּיבְּעַבְּעַבּּעַר וּאַבּער : 4 הַשְּׁבּער וּאַבּער וּבְּעַבְּער וּאַבּער וּאַבער וּאַבּער וּאַבּער וּאַבער וּאַבער וּאַבּער וּאַבער וּאַבער וּאַבער וּאַבער וּאַבער וּאַבער וּבּבער וּאַבער וּאַר וּאַבּער וּאַר וּאַבּער וּאַבּער וּאַבער וּאַבער וּאַבער וּאַבער וּאַבער וּאַבער וּאַר וּאַבּער וּאַבּער וּאַבּער וּאַבער וּאַבער וּאַבער וּאַבער וּאַבּער וּאַבּער וּאַבּער וּאַבער וּאַבּער וּאַר וּאַבּער וּאַר וּאַבער וּאַבער וּאַר וּאַבּער וּאַר וּאַר וּאַבער וּאַר וּאַבּער וּאַר וּאַבּער וּאַר וּאַר וּאַבּער וּאַר וּאַבּער וּאַר וּאַר וּאַבּער וּאַר וּאַבּיייייי וּאַר וּאַר וּאַר וּאַר וּאָבער וּאַר וּאַר וּאַר וּאַר וּאַבּיי וּאַבּיי

geance orientale. Michaëlis prend במרתיםן pour les hauteurs des willes , la destruction des idoles.

לפי דעתי כי מוה הפסוק Aben Esra dit וועל משה .: Cat. XXXIV. כחב יהושע כי אחר שעלה משה לא כתב , ובדרך ( או בדרך pent-être נבואה בחבו והעד ויראהו ה' גם ויאמר ה' אל"יו גם ויקבור « Selon moi , Josué a écrit depuis ce verset, car après que Mosché fut « monté (sur le Nébo), il n'a pas écrit, ou il a écrit par inspiration, té-« moins. l'Éternel lui indiqua, l'Éternel lui dit (v. 4), il l'ensevelit (v. 6).» תובחת Pisga, dit Rosenmüller, ne se trouve pas dans les ouvrages modernes de géographie, parce que les voyageurs n'osent pas traverser le Jourdain à cause des voleurs arabes, et le pays est peu connu : toutefois il est constant, d'après les écrivains arabes, qu'il y a plusieurs montagnes dans lacontrée de Nébo. Voy. Nomb., ch. 21, v. 21, ch. 23, v. 14, et ci-dessus, ch. 3, v. 17; ch. 4, v. 49 et passim. PTRT Le Sam. ajoute מנדהר מצרים עד הנהר חנדור נהר פרת ועד הים תאחרון depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, et jusqu'à la mer ultérieure. ( Voy. ci dessus, ch. 11, v. 24), mais il n'a ni le verset 2, ni le verset 3.

בי האחרון. La mer postérieure. Il s'agit de la Méditerranée qui, pour l'habitant de la Palestine, est l'occident. L'écrivain a peut-être

Digit ... Group

Il expulse devant toi l'ennemi, Et dit : extermine.

- 28. Et Israel demeure en sécurité : Isolée (sera) la source de Jácob Dans un pays de froment et de viu : Et ses cieux aussi distillent la rosée. Bonheur à toi, Israel | qui est comme toi?

29.

des yeux, le Jupiter d'Homère fait trembler l'univers. חשמד Extermine l'ennemi.

28. 772 Seul. Ce mot se rapporte aux précédens [s'il se rapportait aux suivans il faudrait 773]; Israel demeurera seul par l'éloignement des Kenlanéens. YJK JN L'wil de Jacob est dirigé vers un pars fertile; voy. Ps. 101, v. 6. Le Samaritain a YN y sur le pays. עם או Aussi ses cieux. Le Samaritain a קיסט קאן et aussi tes cieux. Iar'hi prend ce mot dans le sens d'apparence, comme Nombres, ch. 11, v. 7. et Ounklonsse l'a suivi : Israel demeurera en sécurité seul , selon la bénédiction de Jácob. Mais Aben Esra prend avec plus de vraisemblance py pour source , comme py tons ceux qui descendent de Jacob. ושרם) Les Septante disent eumpis, deciennent tristes, sombres ; Vulgate de même caligabunt, ils paraissent avoir lu אוערבו de בין mais il est plus naturel de traduire par couler, ruisseler, comme ci-dessus, ch. 32, v. 2.

29. נושע (de אורדך – הנושע (de אורדן (de אורדן dever), se prend, comme an verset 26, en honne part ; il signifie quelquefois orgueil. 37 Le glaice, peut qualifier la divinité, de même que (3D protecteur. Les anciens traducteurs ne rendentpas אטר ביך לך - אשר Tes ennemis te mentiront dans leurs menaces. ממרתיםו Samaritaine Les Septante traduisent במותים על במותים להדרך ini דו דומותם airar inicion, Vulgate de même, corum colla calcabis, tu fouleras leurs cous; de même Ounklonsse מריקי צוארי מרכיהון les cous découverts de leurs rois , prenant Just contre l'usage , pour la partie supérienre du corps, et voient ici une vengeance sur la personne ; c'est la venالم : •• محمد المراجد الماريجر فر دُمال الت مقار قبلود فلد الدا المرد البركيان التا الماريو محد همار الماريد وقارك ميند الماري الماريد الماريد ، و، التمار الماريد فالماريد

27. ארעהו Samaritain בעונה בעונה Samaritain ארעהו Selon quelques-uns qui se tiennent à la lettre du texte , mais non à la ponctnation , le sens est , il humilie (מענה) les dieux de l'Orient (מרהי קדם) , et subjugue ( חותום ) les forts de l'antiquisé, חומום et דיירות seraient donc des participes actifs du Piel. Septante uni munion or Qui appir, uni vas irzes Asaxistas atrans, il le couvre du dieu antique et sous la force des bras éternels. Ounklousse dit : בדור אלחא דמלקדמין ובמיבריח אתעבער עלמא la demeure de Dieu antique, et par sa parole s'est fait le monde, Vulgate : habitaculum ejus sursum , sa demeure est en haut, et subter brachia sempiterna , et sous ses bras éternels. Iar'hi dit , que les nuages sont la demeure de Dieu קדם לאלחי קדם prenant le | de myn pour un | local , comme s'il y avait my . 7 puisque d'après lui il faudrait sans cela AND, et il explique la suite du verset ביני זרוע שוכנים בעונתו כל בעלי זרוע שוכנים et sous sa demewe resident tous les hommes forts, 0719 qui étaient la force du monde. Cette explication est trop forcée ; celle d'Aben Esra est plus naturelle ; il prend mann pour refuge; (voy. Ps. go , attribué à Mosché , et Ps. 91, v. 9), et il dit : . Pour toi, Israel , Dieu est un refuge , et sous toi les bras éternels Dup et D'uy sont, selon Leclerc, les noms de l'éternité; le premier indique le commencement, si l'on peut s'exprimer ainsi , et D'y la partie future. C'est une figure de haute poésie de représenter l'ehova monté sur les nues dans les régions cèlestes, et atteignant de ses bras infinis la terre loin au-dessons de lui. En clignant

## DEUTÉRONOME, \*XXXIII.

S'élancant du Baschane

160

A Naphtali il dit : Naphtali, rassasié de bienveillance.

Comblé des bénédictions de Iehova, L'occident et le midi (seront) sa possession.

A Aschère il dit: (tu seras le plus) bénientre les 24. fils , Aschère ; Ou'il soit agréable à ses frères.

Plongeant dans l'huile son pied.

25. De fer et d'airain (seront) tes verroux. Et comme ta je unesse (sera) ta vieillesse.

Rien n'est comme le Dieu de Ieschouroune. 26. Il chevauche sur les cieux pour te secourir. Et sur les nues, dans sa majesté.

Demeure du Dieu antique ; 27. Et dessous, ses bras infinis:

toutefoisque cette correction paraît une conjecture , et il préfère l'idée de repos, de l'arabe 127. Les anciens traducteurs expriment l'idée de force, excepté la Vulgate, qui dit : Sicut dies juventutis tuce ita et senectus tua, comme les jours de ta jeunesse, ainsi (sera) ta vieillesse. Onnkl. dil: תקפך תקפר et comme les jours de ta jeunesse ( sera ) ta force. Ceux qui rendent TRIT par vieillesse, le font dériver de INT languir; pour toi le temps de langueur sera comme la jeunesse. Nous trouvons préférable l'opinion de Vater, qui est celle de Luther et de Mendelsohn.

26. איז Selon Iar'hi, la bénédiction s'adresse, dès le verset précédent, à tous les Israélites ; mais selon Aben Esra et le R. Bechaï. c'est ici que Mosché s'adresse à la nation entière. אין כאל ישרון Sept oux toris nomis à Cies ren hyannaires, il n'est rien comme le Dieu da bien-aime. Vulgate de même. Mais l'accent tonique s'oppose à join-7. Y.

sauter. Septante et Vulgate de même. La prise de possession du pays par les Danites justifie la comparaison. Voy. Juges, ch. 18.

25. 77320 Les uss tradnisent ce mot , qu'on trouve aussi Cantique des Cantiques, ch. 3, v. 3, et Néh., ch. 3, v. 3, per chauser (de 1912) des cantiques, ch. 5, v. 3, et Néh., ch. 3, v. 3, per chauser (de 1912) sexplication qui ne conviendati pas aux deux endroits cités; les autres le rendent par cérou. Les Septante, la Volgate et le Syriaque sont pour la première version, que rendent certainement difficile les mots pour la première version, que rendent certainement difficile les mots conde, qui est la plas favorable. I Rois, ch. 4, v. 13, on remarque que dana Argob, Guilla et Baschane, il se trouvait soixante l'apparat des verronx d'airain , plus solides que ceux en hois et d'un uauge plus commun. 7–217 Mot unique. Samaritain 7–217 qui ver-nant de 7–127 peut exprimer l'idée d'abnodance; Vater renarque

Et les trésors cachés dans le sable.

- 20. A Gad il dit: béni soit qui étend Gad; Comme un jeune lion il repose, Dévore le bras et aussi le sommet de la tête,
- 21. Il s'est pourvu du premier (butin), Car là est caché le partage du législateur; Il amène les chefs du peuple, Il a opéré la justice de lehovah Et ses droits en Israel.
- A Dane il dit: Dane est un jeune lion,

lionne, se confiant' à sa force; voy. Genèse, ch. 49, v. 9; Nomb., ch. 24, v. 9, 1717 Le bras, symbole de la force; 1717 le sommet, le chef; Septante argora, le prince.

בו. אין Il vit, destina. חיבארן La primeur, ון à lui, Gad était une des tribus qui avaient pris possession du pays en decà du Jourdain. חבס סחחם חלקת משם או Car là le partage du législateur est caché. Qun-אוסנתידי, משה ספרא רבא דישראר קביר : klousse dit car là dans son héritage Mosché, le grand écrivain d'Israel, est enseveli. Septante Kai eldu anagyar abres bre igei impiota ya aggirran oungμίναι έμα άχχηγοις λαθι, et il vit ses prémices que là était le partage de la terre des chefs protecteurs, avec les prémices du peuple. Vulgate de même, et vidit principatum suum, quod in parte sua doctor esset repositus; qui fuit cum principibus populi. Ces interprètes paraissent réunir DOND à MAD qui sout cependant séparés par l'accent tonique. DOND Est pris par tous les commentateurs pour Mosché. THO Caché, faisant allusion au verset 6 du chapitre suivant, que personne n'a connu sa sépulture. אחיז Racine חות verar; pour האחר – באסי devant les chefs du peuple. השם החדי חסוצ Il fit la justice de Iehovah, parce que, dit Aben Esra, la tribu de Gad tint sa promesse de marcher à la tête d'Israel.

24. par - par Mot unique. Selon Kim'hi et Aben Esra , il signific

לואָש ומאפֿאָעו ומשואָלאַל: ם טפופו זי ולע"ל אַפֿע בַרְבַרָא אָצָין וֹהַבֹּל יִהִוּלִל בַפּוּן זְנֵיאָע צאאָה אָם אַנַבּע וֹהַעָּע בַרְבַרָא אָצָין וֹהַבֹּל וְהַוֹּא אֹשְּרִלְנְיִלְין: זי דּינְיא נאמשער המוֹנִי עוֹנִי : ם יי וְלְבֵּר אָבִי בַּרוּאָר בּעְרַנְינִי בְּרִאָּר בְּאָמִי בְּרוּאָר בּעְרַנְינִי בְּרְ

ומים Des peuples, les Israélites, comme ci-dessus , verset 3. זבין Ounklousse למור בית מקדשא à la montagne de la maison sainte. le Samaritain a 777 au pluriel. Herder pense qu'il s'agit du mont Tabor , placé snr la limite commune aux denx tribus. DU Là, Samaritain DEI - DTE TER Des sacrifices de justice, soit des sacrifices ordonnés, soit des offrandes, des actions de grâces. yaw Le superflu; ils sucent le superflu des mers, les importations du dehors; an lieu de מינכן au pluriel , le Samaritain a מינכן au singulier. ישפני Mot unique; il ressemble à [DD , et [DY cacher , comme I Rois , ch. 6 , v. q; ibid., ch. 7, v. 3; et les objets les plus cachés; מכותי enfoncés. דור dans le sable. La glose de Ben Quziel sur ce passage est très-remarquable: ומזחלא מפקון אספקלרין ומיני זגוגיתא ארום גניזיא דתחומיא גליין להון et du sable il tire des glaces et des espèces de verre, parce que les trésors cachés dans l'espace leur ont été récèlés. Dans le partage de Zebouloune se trouvent les bouches du fleuve Belus, qui fournissent le sable dont on a faitle premier verre. Herder pense aussi qu'il s'agit ici du verre. L'invention du verre, dit-il, est très-ancienne et probablement due au hasard. On tire beaucoup de potasse de la Palestine. Les Phéniciens ou Kenaanéens l'exportaient. Étant obligés de préparer, leurs repas près des côtes, et en pleine campagne, car il n'y avalt pas encore de villes, ils auront pris des parcelles de potasse au lieu de pierres, ponr poser dessus leurs pots, et cette potasse mêlée au sable se fondit et produisit le verre. Cette invention étant tenue long-temps secrète, le verre fut estimé à l'égal de l'or Voy. Pline , Hist. natur., liv. 36 , ch. 26 ; Strabon, liv. #6, p. 521; Tacite, Hist., liv. 5, ch. 7; et Josephe, de Bell. jud., liv. 2, ch. 9.

20. ברחיב Qui étend les possessions de Gad, ברביא Comme une

- De la tête des montagnes primitives
   Et du plus exquis des coteaux éternels;
- 16. Et du plus exquis de la terre, de son abondance. La grace de celui qui habita dans le buisson, Qu'elle vienne sur la tête de Joseph, Et sur le sommet de celui qui est couronné entre ses frères.
- 17. Du premier-né du taureau il a la majesté, Des cornes de reéme sont ses cornes; Avec elles il poussera les peuples Ensemble jusqu'aux extrémités du pays; Ce sont les mille d'Éphraime, Ce sont les myriades de Menasché.
- A Zebouloune il dit : réjouis-toi, Zebouloune dans ton excursion;
   Et Issachar, dans tes tentes
- ig. Ils inviteront, à la montagne, les peuples; Là ils offriront des sacrifices de justice, Car ils suceront l'abondance des mers

18. בצורתין Lors de ta sortie pour le commerce. בין אותרין Dans tes tentes, livré à l'agriculture, ou à la vie nomade. Voy, ch. 69, v. 15. Inschart étalt à tribo livrée à l'Industrie. Le Targum lerougchalmi dit: rijouis-toi, maism d'Issochar, quand tu viens dans les écoles. Cette glose est fondée sur le passage, 1 Chr., ch. 12, v. 32, touchant le savoir des cefans d'Issochar.

אַפּֿר שִׁׁלֵּטוֹ וֹכִרְצִוֹ פֹּדִאִלֵוּשׁ וֹנֹהִאָּפַב שִׁאַנְינְשְׁנִּי מּ מִּמִּכְּ מִּלְּכִירִם נַנִּילִם אַלְּמִּ לְּכִּאָּבׁוֹ : ס ניבּּת מּ וּ וְלְנְבִּעְרֵּ ...אָפ מֹלְּהָוֹ פָּנִים זֹמּמִּים וֹזִלְטוֹ זוֹנָה מִפּׁמֹב אַלֵּטוֹ וְנַבְּעָרִ ... נִבְּקִינִי בְּעָבׁ וּ נִבְּקִינִי וּ בִבְּקִינִי מִדְּיִ נְבְּלֵנִי ... נִבְּקִינִי בְּאָבוֹ וֹמִבְּאָשׁ נְבְּנִבּילְמֵים נִפְּמָּלְינִי מְּבְּנִי מִבְּאָשׁׁנְּ נְלְאִשׁׁ

aromate voy. Esode, ch. 31, v. a3, et Caut. des Cant., ch. 4, v. 14, יוער Duriel poétique pour דוריר יוער Des temps antiques; à ce mot répond מול עולם Voy. Gen. v. 20, עולם Voy. Gen. v. 20, v. 20.

ורצון שכני סנה .De la grace de celui qui réside dans le buisson. Allusion à la première vision de Mosché; voy. Exode, ch. 3, v. 2. Le Samaritain a 130 - 1300 est la forme poétique , comme Genèse , ch. 39 , v. 11. החתושה Mot irrégulier, formé peut-être, dit Vater, de a réunion de denx mots qui ont le même sens , venir, KID et AIR Septante et Ounklousse ont le pluriel ; mais NIII même serait irrégulier, se rapportant à 7137 qui est du masculin. Iar'hi et Aben Esra suppléent après תבואתה le mot ברכה bénédiction , et תבואתה a une redondance de terminaisons féminines, le ח et le ח- אחץ - אחץ בויר אחץ Voy. Gen., ch. 49, v. 26. Ceci ne semble laisser aucun idonte sur ce qui a été dit ci-dessus , v. 13 ; Joseph est à la tête d'Israel , des dix tribus. וֹף. בכור L'aine, signifie aussi le plus considére; voy. ce mot Ps. 89 , v. 29 , et Exode , ch. 24 , v. 22. 1710 Son bauf; Samaritain 710 Il y en a qui pensent ici à Josué, descendant d'Ephraime, et d'autres à Yair, Jephté et Gédéon, descendans de Mosché. L'écrivain oriental, dont la richesse consistait en tronpeaux, y prend ses images pour peindre la force et la valeur guerrière. Genèse, ch. 49, v. 6, il est egalement parle de Joseph , en l'appelant הודר לו La majesté à 'ui. Selon lar'hi, on a ici en vue la gloire que Josué partage avec Mosché ; voy. Nombres , ch. 27, v. 20. יברני Les cornes , siège de la force cusymbole de la victoire; voy. Ps. 18, v. 3; 140, v. 8, et Quinte-Curce,

Ils mettent l'encens en tes narines, et l'holocauste sur tes autels.

- Bénis , Iehova , sa puissance,
  Et agrée l'ouvrage de ses mains;
  Brise les reins de ses adversaires ,
  Que ses ennemis ne puissent se relever,
- 12. A Biniamine (Benjamin), il dit: Bien-aimé de Dieu! qu'il demeure en sécurité près de lui; Planant sur lui tout le jour,
- Et reposant entre ses épaules le soir.

  13. A Joseph il dit : Béni de Dièu est son pays,
  En suavité du ciel, la rosée,
  (En sources) de l'abime étendu en bas;
- 14. En fruits suaves, produits du soleil,

En fruits suaves que murissent les lunes; entendent par épaules, des montagnes, siège du temple. La bénédiction de Biniamine est bien différente ici de ce qu'elle est Genèse, ch. 49, v. 27, 0 à il est un loup qui déchire; tic écat le bien aimé de Dieu.

13. Benie. Septante er vaeylar, de bêrediction, comme s'il y avait מבורכת is'il y avait a

14. ברש Mot unique, produit (de ארם chasser); ce que la terre fait pousser par l'influence de la lune ( ירדוים ) Septante מיניה שויה, des eonjonctions de la lune.

15. ראש – וממגר ראש Aben Esra dit qu'il y ici ellipse , ראש Selon quelques-uns synonyme à באט , selon d'autres, ce mot signific רבצוני ללינו : זו המפצר ליכואר בפאר בפאר המא והמצר לכח אפז בעלבת וניול אלינו מפצר באות מא המות 10 והיולו לבדימו אפו לביצה בפין לביו היו והיול באינו לכי לבדימו אפו לביצה והיולו לביו היו ושל אלינו לכי לבין מערונים שלה ומפצאו מצולמו : מ יי אני מעימולים בפין המצראו מצולמו : מ יי

ment dans ton nez; ainsi traduisent Mendelsohn, Vater et de Vette. Ounklousse paraphrase באסן devant toi. Il y en a qui traduisent dans ta colère. באלן Drus à fait brâlé; de לכלן

- 11. The Benis C'est une invocation à Dieu. Th'n Ounklousse nindon see biens, peut-être ser revenus, comme prêtre; h'n chesse, puissance; voy. Gen. ch. 4s, v. ag; ch-dessus, ch. 8s, v. 18, Ps. 6s, v. 11 HYNN Tu ceréveus; de HYN vouloir, agrée. Pupp Dinn prind Brise les reins de ses adversaires; le Samaritain a Pupp 1370 leçon plus correcte, puisque PUpp est le géniif du mon précédent; selon Ahen Erra; le sens de PUPP PID est brise ses adversaires, et Dinn serait le régime indirect, pupp pip Samaritain pupp 12 no-Cette leçon rapelle le 120p 19 qui le réceillers? de la bénédiction de Jacob, Gen., ch. 4g, v. 9
- 12. יליף קבון ויליף Le Samaritain a קבורו, et omet le premier עליף que le Syriaque n'esprime pas ; les Septante et la Vulgate non plus ; le second ז'יש manque dans quatre manuscris ידי Le bien-aimé, de TP aimer; pluriel M'וייף Pa (3, v. 1, et 8/4, v. 2; dans ce dernier endrojt il se dit d'one chose, partout ailleurs et de même lci il se dit de personnes ; le sens est: Biniamine, dein-aimé de Dieu, habite avec sécurité près de lui (Dieu), vip gapt Il le protège, Dieu protège Biniamine ; de même que le premier vip se rapporte à Dieu, et le second à Biniamine. Herder rend un vip par le Très-Haut, comme s'il y avait p'rp. apri Ce verbe ne se trouve qu'en cet endroit, comme s'il y avait p'rp. apri Ce verbe ne se trouve qu'en cet endroit, et dérive de nți port, il lui sert de port, il le protège; de même Oun-klousse [1D]; Septante e vaid, ul ambrage. 'Pand [2d] Et entre ses deades ; Omallousse Ruddy print n'ipman et dans son pays réside la divinité. Le temple a tét dans le pretige de Biniamine, et plusieurs

Ungo es en La v

- Et ceci pour Jehouda, il dit: Exauce, Jehova la, voix de Jehouda, Et ramène-le vers son peuple; Que sa puissance lui suffise, Et que tu sois en aide contre ses ennemis.
- Sur Lévi il dit: tes toumime et tes ourime
  Conviennent à l'homme de ta piété que tu as
  tenté à Massa,
  Contre lequel tu as disputé près des eaux de Meriba;
- 9. Qui dit de son père et de sa mère, je ne l'ai pasvu, Ses frères, il ne (les) a pas distingués, Ses fils, il ne (les) a pas connus, [Car ils ont gardé ta parole, et observé ton alliance].
- 10. Ils enseigneront tes droits à Jacob, ta doctrine à Israel;

9 "INM Qui dit. La grand cohine doit être attaché à Lebova seul et se détacher de sa famille, pour laquelle il lui est même interdit de porter le deuil. Voy. Lévils, ch. 21, v. 11, et un commandement semblable dans l'Évangile de Matthien, ch. 10, v. 37, Selon, Jarlis, ce passege se rapporte à l'événement dont il est question Exode, ch. 32, v. 56, ou la tribu de Lévi e 3 assembla autour de Mosché, et fil jastice de ceux qui avaient péché par le veau d'or; là la tribu de Lévi ne comunt in jern, oi mere, ni frère, etc. Selon, le 1M20, évest une description du caractere impassible du juge. 12 Gar. Cette, partie du verset se rapporte au suivant. Le pluriel 1M20 — 1M20 se rapporte à l'ellova.

10. יורן משפטיך Ils enseigneront tes droits. Les lévites étaient les juges. Voy. ci-dessus, ch. 17, v. 9, et ch. 19, v. 8, באפך Littérale-

לק לקר לי חיליל לי הל אלי לי המו מסגיע מאלי ללקלר לק לקלר לה החיליל לי הלה " מי מסגיע מאלי לקלר לה החיליל הלקר " מי יו היו הקר " מי יו היו האליל לקלר לא האליל האליל מי יו אל האליל לא האליל לא האליל מי יו האליל לא האליל לא האליל האליל מי יו האליל לא האליל האליל האליל האליל לא האליל לא האליל לא האליל הא

sance, nous adoptons l'opinion d'Aben Esra, que suivant l'ordre du campement, on parle d'abord des fils des femmes de Jàcob, et ensuite de ceux de ses servantes

- 7. דואת ליהודה Et ceci pour Iehouda, parait une suscription, peutêtre du poète lui-même. Ce vœu semble annoncer que la tribu de Iehouda est détachée du reste d'Israel, et qu'on désire qu'elle s'y réunisse, הביאנן Samaritain הביאנן avec le pronom féminin. אין Ses mains, Samaritain 171 , 27 Suffisant, Samaritain 277 dispute, Vater dit au sujet de ces variantes : la première est sans but, la seconde paraît avoir ponr objet de mettre le nom au même nombre que le verbe, que les anciennes traductions mettent au pluriel, et 37 pent être une explication de 27 que la Vulgate rend par pugnabunt; Aquila a dixacorra, jugent plaident; Symm. oniquarisonois, combattent. 27 De בבן etre nombreux; et se trouve d'une manière absolue, le sens est : ses mains, cela lui suffit. Ounklousse paraphrase ce verset : « Quand il ira à la gnerre, tu le ramèneras en paix; ses mains auront satisfaction de l'ennemi, et il aura nn appui contre ses adversaires, » Ben Ouziel ajonte après רוווג בחור קיה ובבירכתידה לשמעון - יהודה joint en partage et en bénédiction à Schimone. Voy. le verset précédent.
- 8. ก็ปุ่น du sujet de Léé, comme Gen., ch. 20, v. 15. กุ่นให้ก กุ่นภา Voir sur ces mots Exode, ch. 28, v. 30. กุนาต การการ A Phonme de tis plété, pieux cavers tol; c'est Aharone, กุกากกุ acce lequel tu as disputé, de บา เก กุ่า Bét. Voy. Exode, ch. 17, v. 4-7, et Numb., ch. 20, v. 1-32 Lévénement de Massa et cella de Merlha sont idenliques. Herder traduit nDD par lites d'épreuse.

- Héritage de l'assemblée de Jacob.
- Il a été roi en leschouroune , Quand s'assemblèrent les chefs du peuple , Ensemble les tribus d'Israel.
- Que Reoubène vive et ne meure pas ,
   Et que sa population devienne nombreuse.

tri dans le sens de conserver : que le nombre de ses hommes se maintienne. Le Samaritain au lieu de PID a INNO de lui; Septante xai lora nolds is ap Эна, qu'il soit beaucoup en nombre. Ce passage est difficile: car quoique TDDD ne se trouve dans un sens absolu que dans Isaïe. ch. 10 , v. 19 , toujours est-il que מתני מספר - מתי מספר signifient un petit nombre; voy. ci-dessus, ch: 4, v. 27; Jérém., ch. 44, v. 28; Ezéch., ch. 12, v. 16. C'est pourquoi l'opinion de Leclerc qu'adopte aussi Michaelis, de lire YAD ses morts, paraît probable : que ses morts soient peu nombreux; ce serait une répétition de אור ימורן qu'il ne meure pas. Il y en a qui pensent que l'absence de nuny Schimone, dont en effet il n'est pas question dans ce chant, est une négligence des copistes, et ils proposent de lice יחי ראובן ואל ימות שמעון. La version grecque, texte alexandrin, Complut et d'Alde, est favorable à cette conjecture; on y lit and Doulan form nodo is apidus, que Siméon soit considerable en nombre. Mais cette addition ne se trouvant pas dans la plupart des textes grecs, on peut la regarder comme une pure conjecture. Il n'y a que Ben Ouziel qui parle de Schimone dans le verset 7. Le silence gardé sur Schimone, a également occupé les commentateurs. Leclerc pense que Schimone est tacitement mentionné dans Reoubène. Aben Esra dit que Moïse n'en parle pas, parce que la tribu de Schimone a péché à l'occasion de Baal-Peor (voy. Nomh., ch. 25, v. 14), ou que Mosché a imité Jâcob, qui n'était pas non plus favorable à Schimone et Lévi; et que Mosché ne parle de ce dernier qu'à cause d'Aharone, qui était de la tribu de Lévi. Nous ne rapportons pas d'autres conjectures sur ce sujet, parce qu'elles nous paraissent trop subtiles; Quant à l'ordre suivi par le poète, ordre qui n'est pas celui de la naisלארי ליאילו ואק הליט וותוי פלאו מפפר: ם 2 ווארי מקר בעטאפי ראמו אָרם וֹער מִּלְּמוֹ וֹמְלֹּאֵל: 9 נְעוֹ הָלָּה ממֹשׁׁר מִהְבּּשְׁרְּ וֹמְלֵּלִי וְאַלֶּב: 5 נְעֹעִי בּּיְשְׁרֵּאוֹ

4. בערה צורה לנו משרק Doctrine que nous a commandée Mosché. Ainsi, dit Aben Esra, dira chaque génération, et il ajoute : le 5 datif doit être supplée avant חולת qui suit. Gueddes propose de supprimer le mot 1103 Mosche dans un chant composé par lui, et Kennicott pense à une répétition du mot דַרְשֶׁרָ, qui suit. Mais Vater observe avec raison que la composition de ce chant par Mosché étant une supposition gratuite, la suppression proposée par Gueddes n'est pas nécessaire. מורשוד (De שין ) la possession, la propriété, et peut se rapporter à סורת on bien, comme dit Teller, au pays de Kenaane. Mendelsohn est pour la première opinion, et selon lui, חורה est l'explication de מדברתיך du verset précédent; selon lui encore. מחלת יעקב l'assemblée de Jácob est parallèle à אחלת מחלת יעקב l'assemblée de Jácob est parallèle à אחלת יעקב און devra être suppléé après מורשת, et l'on trouve des exemples où ce verbe gouverne l'accusatif de la chose et de la personne ; voy. Gen., ch. 6, v. 22 | Exode, ch. 25, v. 22, et au passif, avec l'accusatif de la chose; voy. Gen., ch. 45, v. 19, Septante xhaporonias συναγαγαίς Ίαχος. un héritage aux assemblées 'de Jácob. Ounklousse supplée un verbe אחוזי מסרח ירותא il a transmis un héritage.

5. Jiruv Voy, ch. 3.5, v. 15, Jiru Roi; plusieurs commeniateurs rapportent ce mot à lehova, seul roi d'Israel; voy. P. 9, v. 9, 59, pv. 1; 146, v. 10. Selon d'autres, c'est la Toroh qui est son roi; voy. Juges, ch. 8, v. 23; I Sam., ch. 8, v. 7. Selon Ahen Erra, Jiru se rapporto à Mosché; mais si la première opinion paraît plus vraisemblable, la dernière se rapporte mieux à la suite du verset.

6. Après avoir parlé d'Israel eu masse, il vient aux tribus en particier. Pagip 7 n/h 7 n/l 4 n/e es hommes (soien) un nombre, puissent se compter; mais dans ce cas la fin du verset ne répondrait pas au commencement, acr ce qui peut se compter u'est pas ai nombreux-bane Eara propose de supplier d'eun 1 m/l 1e mot 7 h-21 qui précède 7 h0D 7 n/h 7 n/l 9 use se hommes ne siènet pas un nombre compuble Maedabolan traduit come se i 2002 1/h 21 d'ut le génitif d'el Faster, et

De sa droite ( sortit ) pour eux le feu de la toi.

Il affectionne aussi les peuples,
 Tous leurs saints sont dans ta main;
 Eux, étendus à tes pieds,

Reçoivent ton instruction;

Doctrine qu'a ordonnée à nous Mosché,

Peuples. Ounklousse לשבשיא aux tribus; Septante ביים אמני משביים, de son peuple, comme s'il'y avait עמו Iar'hi dit que le mot שם peuple s'applique à chaque tribu en particulier, puisqu'en parlant de Benjamin, Dieu dit (Gen., ch. 35, v. 11): ממך מחד מחד יחידו ממך une nation et une assemblée de nations seront de toi. 3 Samaritain 33 -בקדן Le Syriaque a בדן, la Vulgate in mane illius, comme s'il y avait נסג קדושיהו בית ישראר Ounklousse כר קדשיו בידיך - בידו les saints de la maison d'Israel, faisant rapporter le pronom de la troisième personne à בידך עמים Aben Esra dit קתשמרם que tu les gardes; et Iar'hi rapporte cela à l'âme des justes; voy. I Sam., ch. 25, v. 29, Ounklousse dit מכצרים מבצרים tu les as fait sortir avec force de l'Egrate. וכח Mot unique; racine בכה frapper; selon lar'hi de אחר au milieu; ils sont au milieu; d'après Aben Esra, ils sont joints; selon Rosenmüller, de ADD, au participe du Piel, et signifie comme NOD en arabe il a été agenouillé. C'est dans ce sens que traduit Mendelsohn. אנט II (Israel ) porte; מדברתיך selon lar'hi, le מ est ici le signe du participe, comme אורכר Nomb., ch. 7, v. 29; Ezéch., ch. 1, v. 30. NUS Signifie aussi prendre. Voy. Gen., ch. 27, v. 3; Exode, ch. 19, v. 4; 737 en chaldeen, syriaque et arabe, signific gouverner, de manière que קים מדברר זיף peut signifier il prend, ton gouvernement. Selon quelques-uns, le sujet est Iehova : il s'élève (pour toi) par tes discours ; le n serait alors pour no comme ci-dessus, ch. 7., v. 7. Le Samaritain a אמי au pluriel; de même Ounklousse qui rend דברתיך par par tes paroles, regardant le D comme servile. Se plante iditare and rue hoyer aires, il a soutenu par ses paroles. Dans cette divergence d'interprétations nous avons suivi Mendelsohn, qui résume la plupari d'entre elles.

פֿתר וֹדִים שׁבּר לְרִילְבָּ נִאָּא קַּרְבָּרִדִּינִהְ : 4 מעלע אַנְּעַר מַמּמָּה אֹמְבֶּרֶּע לְמָּר: 3 צְּ בְּּעַ עַבְּרַ תְפָּב עַפְּים בְּרְבִּילִרְשׁׁת

lesquels se trouvent des expressions peu ou point usitées, dit que ce passage est livré entièrement aux conjectures des commentateurs MANI De TIN venir; mot rare eu hébreu; voy. Isaïe, ch. 21, v. 12, mais plus usité en chaldéen et en arabe. Le Samaritaina INN wec lui. Les Septante. la Vulgate, Ounklousse et le Syriaque, paraissent avoir eu la même lecon רבבת קדישין Ounklousse רבבת קדים des myriades de saints, en prenant DID pour un adjectif. Il y en a qui prennent DID pour le suiet de la phrase, et rapportent חבבת Israel ; le saint vient avec des armées. Les Septante prennent DTD pour un nom propre, est popiars Kadys, avec les myriades de Kadès. Encore une conjecture ; c'est la nôtre : ne doiton pas lire, comme au verset 5: du ch. précédent , קדש במריבת קדש il vint lors de la dispute de Kadesch , et nam n'est-il pas encore un' nom d'endroit sitné à sa droite ? מימינו אש דת Ce sont encore des mots difficiles. Septante in difin mirio mygitos per' mirio, de sa droite des anges avec lui. Valgate, in dextera ejus lex ignea, dans sa droite une loi de feu; Mendelsohn de même, excepté qu'il rend n'7 par religion ; Ounklousse paraphrase כתב ימיניה מנו אשתאאוריתא יהב לנן l'écriture de sa main droite nous donna une loi au milieu du feu. Ces différens commentateurs pensent à la promulgat on sinaïque qui ent lieu sous le feu des éclairs, et . ils prennent ny wx qui , d'après le keri doit être en deux mots, comme s'il y avait wu חד --- חד Ne se retrouve encore que dans Esther, ch. 1, v. 13, 15, 19, et Dan., ch. 6, v. 9, 13, 16, et signifie une loi, un édit. On lui assigne pour racine 777 tendre en haut, et on le croit d'origine persane, [787] donner, commander, placer. Il y en a qui ont lu nation des torrens, de TUN Nomb., ch. 21, v. 15. Dans cette incertitude d'opinions, nous avons suivi la traduction de Mendelsohn.

3. Sp. Ausst. Sameritain 3N le père. 3371 Mot unique dans la Bible; lans le langage talmudique ce mot signifie ainre l'eauceopu, Le 19ble; le dérive de 371 être bôligé, e 1331 est da Bét. Nous trouvons Dan., ch. 1, v. 10, 7107 brenta NN 1031 rendre ma l'ête coupoble more le roi, Aussi Mendelsohn traduit 327 par resident bôlige. D'DJ.

Cn. XXXIII. 1. C'est ici la bénédiction dont Mosché, l'homme de Dieu, bénét les enfans d'Israel, avant sa mort.

 Il dit: Iehova est venu de Sinaï, S'éleva pour eux de Séir, Resplendit du mont Parane, Vint du milieu de myriades de saints:

tome 3, p. 7 et suïv.) La traduction de ce chapitre par ca depnier a tién recueillie dans la Sulemith (troisieme année, tome 2, cab. 3, 1811), journal israélite publié par Frankel, à Phesan. Enfin nous avons consulté l'excellente traduction de Mendelsohn. D'ITIMI D'UR Cette expression se trouve aussi appliquée à Monché, Josné, ch. 14, v. 6; p. p. 90, v. 1. Nous la trouvons anusi comme appellation d'honneur donnée aus prophètes, Juges, ch. 13, v. 6; 1 Sam., ch. 2, v. 27, ch. 9, v. 6, 7. Ce verset et l'Epigraphe du chanat.

2. מסיני בא Iehova est venu du Sinaï. Plusienrs chanta sacrés, dit le TINA, commencent par rappeler l'événement du Sinai; là Israel eut ses lois, Vov. le chant de Debora (Juges, ch. 5), la prière de 'Habakouk (ch. 3, v. 3), et Ps. 68. Iar'hi dit que Dieu est venu audevant des Israélites comme le fiancé au-devant de sa bien-aimée, וורח משעיר למו Il a rayonné pour lui de Séir. Séir est nne montagne d'Arabie dans l'Idumée, près du Sinaï, et s'étend jusqu'aux frontières de la Palestine ; voy, ci-dessus, ch. 2, v. 1. Les montagnes appelées maintenant Akaba et Te en faisaient partie. Iehova est représenté comme le soleil levant. Au lieu de 107 à lui, les Septante, le Syriaque. la Vulgate et Ounklousse ont לנו nous. דומיע - חופיע מהר פארז a nous. דיומיע Racine un briller, éclairer, Ce mot, d'après Schultens (Joh, ch. 3, v. 4), ne se dit que dans le style élevé, de magnifico et vibrantissimo lumine. Il a brillé de la montagne Parane. Parane est une montagne de l'Arabie entre le Seïr et le Sinaï; voy. Gen., ch. 14, v. 6; Nomb., ch. 10, v. 12; ch. 13, w. 3, 26. פרבבת פרש Vater, en faisant remarquer la difficulté que présente la fin de ce verset et le verset suivant, dans לונים החוגר למן חקבת מב"ר האלו ואליני מוברני להח או-ביה ההיאל לפה מונח: קד וואט ביבלים אחר : האפה נהני ממת לה קד וואט ביבלים אחר

CB. XXXIII. הברכה Foici la benediction. Cette bénédiction poétique, qu'on a appelée le chant du cygne de Moise, et que Herder appelle le testament politique d'un sage mourant; cette bénédiction est, quant au ton et au caractère, très-différente du chant d'adieu . contenu dans le chapitre précédent. Le présent chapitre forme un tout indépendant de ce qui précède, et si son auteur est le même, il faut convenir que le poète ne s'est pas trouvé dans les mêmes dispositions d'esprit quand il a composé l'un et l'autre de ces chants. Dans le précédent, des images riantes se trouvent mélées à des peintures sombres, à de terribles menaces. Ici ce ne sont que des bénédictions. des souhaits, des propositions sous forme de prière. Vater cite plusieurs raisons pour prouver que ce chant n'est et ne peut être de Molse. Il y en a qui y voient une imitation du chant de Jácob mourant (Gen., eh. 49); ce dernier pourrait aussi être une imitation de celui-ci. Aben Esra dit sur הברבה הברבה comme la bénédiction de Jacob ( כברכת יעקב ). Pour qui connaît la manière laconique de ce commentateur, son opinion n'est pas douteuse. L'expression איש האר הים homme de Dieu, de ce verset, et le verset & suivant, montrent que cette composition n'est pas de Moïse. Aben Esra a aussi remarqué l'expression citée de ce verset, mais il admet des données surnaturelles ; il dit que Moïse a composé ce chant par inspiration. Ce mot coupe court à toute difficulté. Quoiqu'il en soit, les beautés de ce chant sont nombreuses et grandes. Nous n'avons pas de marques certaines pour déterminer exactement en quoi consistait le rhythme hébraïque; mais à coup sur c'est ici de la belle poésie. L'ignorance des circonstances auxquelles le poète fait allusion, les expressions métaphoriques , sont une source de difficultés et d'absurdités. Parmi les nombreux travaux faits sur ce chant, nous avons particulièrement remarqué ceux de Vater (Comm. sur le Pent., t. 3, p. 346 et suiv.), de Herder (Poésie des Hébreux. tome 2, p. 211 et suiv.), de Justi ( Chants nationaux des Hebreux .

c'est votre vie, et par celte chose vous prolongerez des jours sur la terre, vers laquelle vous allez passer le Iardène pour l'hériter.

- 48. L'Éternel parla à Mosché, en ce même jour,
- 49. Monte sur cette montagne d'Abarime, la montagne de Nébo, qui est au pays de Moab, en face de Ieré'ho (Jérico), et regarde le pays de Kenâane, que je donne aux enfans d'Israel pour possession.
- 50. Et meurs sur la montagne où tu montes; sois recueilli avec tes peuples, comme est mort Aharone, ton frère, sur la montagne Hor, ct comme il a été recueilli avec ses peuples;
- 51. Parce que vous avez été rebellés contre moi, au milieu des enfans d'Israel, près des eaux de dispute de Kadesch, désert de Tsine (Sin), que vous ne m'avez pas sanctifié au milieu des enfans d'Israel.
  - 52. Car de loin tu verras le pays, et la tu n'arriveras pas, au pays que je donne aux enfans d'Israel.

'TOME V.

<sup>•</sup> dans ce monds; par ta parole, je les ai fait sortir d'Égypte, je leur « ai enseigné ta doctrine; je leur ai bâti pour ton nom un tabernacle; et quand le tempa speproche de passer le Jourdain, pour heftler le « pays, je sais condanné à mourir. Permeta que je passe le Jourdain, « que je voie la félicité du pays, et ensaite je mourras, » [VIN. Dalin. s. or que je voie la félicité du pays, et ensaite je mourras, » [VIN. Dalin. s. or Alucono. Yoy. Nombres, ch. 20, v. 12, 24, 26; ch. 27, v. 12.

<sup>51.</sup> במי מריבת קדש Dans les eaux de dispute de Kadesch, voy. Nomb., ch. 13, y. 24, 26, et ch. 27, v. 12.

.48. בעצם היום הוח בעצם Ce même jour qu'il a composé ce cantique.

49. אהר חעברים La montagne d'Abarime. Voy. Nomb., cb. 27, v. 12. La montagne Vebo. Voy. Nomb., ch. 32, v. 3.

50. DNI Et meues. Voici la paraphrase de Ben Outiel sur ce verset :
Meure et sois réani à ton peuple, comme est mort ton frère Abarone
a ver la montagne d'Oumanos, et comme il a été réuni à son peuple.
Alors Mosché fit entendre une prière, et il parla : Maltre de l'univers
« de grâce, que je ue sois pas semblable à un houme qui a un fiis
« unique devenn prisonnier; son père le rachète pour une somme con« sidérable; il lui enseigne la asgesse , la religion , et lui donne une
étemme. Construiata uné édite croyal, il lui blitt ne maison nup« taile, sil lui arrange un pavillon orné d'une riche tenture. Il invite les
« convives , fait cuire le pain , abattre le bétail , préparer le vin , et
« lorsqu'il veut unis son fils à as fiancée , que les convives veulent se
mettre à table , cet homme est mandé devant la justice du roi, et
« condammé à la poine capitale ; on ne lui accorde même pas de voir
« le bonheur de son fils. De même moi : je me suis donné de la peine

Exerce la vengeance sur ses adversaires, Est réconcilié avec le pays, avec son peuple.

- 44. Mosché vint, et prononça toutes les paroles de ce cantique-là aux oreilles du peuple, lui et Hoschéa, fils de Noune.
- 45. Mosché ayant achevé de prononcer toutes ces paroles-là à tout Israel,
- 46. Il leur dit : prenez à cœur toutes les paroles avec lesquelles je vous ai pris à témoin aujour-d'hui, pour que vous les commandiez à vos enfans, pour garder, exécuter toutes les paroles de cette doctrine-là.
  - 47. Car ce n'est pas une chose vaine pour vous, mais

Iehouda; selon le premier, les menaces contenues dans ce cantique s'appliquent au pays; selon le second, c'est contre les Israélites. Cette dernière opinion est celle de Na'bmeni, d'Ahen Esraet.de Raschbame.

- 44. TUD NOT posemuller dit; que de hine séquenter nonesse lloste, vix monitu opus. Il est presque insulie d'observer que ce qui suit n'est pas de Moite, 19711 Hoschéa, Cest Jossé: Voy, Nombres, ch. 13, v. 16, Aben Esra dit que le premier était le nom par lequel l'appelaient tobs les Israélites; tandis que le second lui avait été donné par Moise, et n'était pas connu de tous.
  - 45. 73 Tous. Ce mot manque dans le Samaritain.
- 46. אשר תצום Que vous commandies; comme s'il y avait למען אשר You une construction analogue, ch. 4, v. 40.

נֶרֶה יָשֶׁיֶּכ לְצֶׁלְיִי / פְּרֶב אַרְטֶּקְּוּ עָפֶּוּ : פּ עָפֶּוּ : פּ שניעי אַר הַיִּאָר מִשְׁה תַּבְּבֶּר אָר־בֶּלִידְבָּרָר הַשְּׁבְּהַדְהָאָאה בְּאָזְיֵנְ תִּיִּטִם הַאָּא תַוּשִׁשׁ בִּדְנִהִּוּ : 45 תַּרֵל תִּשִּׁה לַהָּרָר אַרִּר תִּיִם הַאָּא תַּוּשִׁי בִּדְנִהִּוּ : 45 תַרל תִּשֵׁה לַהָּרָר אַרָּר

בימלע בואט: 40 בּג לאַ בַּבָּר לֹל שִוּאָ מֹלְּם כֹּג אָמֵר נִיצִּוֹלִם אָרוּבֹלִיכָם לְמִּלֵב בַּוֹלְמִשְׁנֵי אָרוּבַלְּנִי לְּבַּלְּב הִּמִּת לְבַלְּלָם לְלְכָרְ בַּוּבְּלָרִם אָמֵר אֹמֶל כֹּמֹג בּבֹּט נוּאָם לַרְ בַּנְבַלֵּכִם לְלָכְרְ בַּוּבְּלִים אָמֶר בְּאָרִם אָמֶר אָלִיבְי בֿרְ בַּנְבַלִּים בְּאַלְבִי אָלְבְּיִי הִשְּׁרִאֵלִי: 40 נְּאָלְבְּיִ אַרְבְּיִי אַרְצִּילִי בְּאַרְ בַּלֶּרִם בַּוֹאִ נְּעִוּבְּלֵב בְּבִּוּלִוּ: 49 נְבֹּלְ מְשֵּׁנִי לְּבַבּר אָטְב

ch. a , v. 3, où נוים s'applique an peuple israélite. Des commentateurs ont pensé ici à une conversion des pays ; mais Vater dit, avec raison, que 737 an Hiphil , ordinairement construit avec la préposition neut l'être également avec l'accusatif ; aussi avons-nous suivi Mendelsohn, qui nous paraît avoir le mieux saisi le sens de la phrase; en maintenant d'alleurs une différence nécessaire entre 13 et Dy Paiens ! félicites son peuple; ונקם ישיב לצריו il exercera la vengeance envers ses adversalres. Septante uni indiniou uni arramediori d'un rois in 9 seie: nal vois miroven arranodaru, et il vengera, et il rendra justice aux ennemis , et il rendra justice à ceux qui haissent. עמר אדמתו עמר Ounklousse תעל עמיה רעל ארעיה ועל עמיה et it redimera sur le pays et sur le peuple ; peut-être qu'il fant lire אדמתו ועמן. Un commentateur (N"), cité par Aben Esra, propose en effet de suppléer le 3 conionctif devant 129; mais Aben Esra n'approuve pas cette opinion, parce que , dit il , il fandrait רכפרה, pnisque חורת est du féminin . c'est pourquoi il pense que le sens est, que le peuple rédimera le pays, comme s'il y avait עמו אדמתן Le Samaritain a וכפר אדמת עמו il rédimera la terre de son peuple, et le sujet serait Dieu. Cette leçon est probable ; c'est celle que les Septante et la Vulgate ont suivie. Quoiqu'il en soit, l'idée est une purification de la terre, souillée par le sang innocemment répanda. Voy. Nombres , ch. 35 , v. 33. Le Siphri rapporte deux opinions : celle du rabbi Né'hémia, et celle du rabbi

- Car j'étends vers les cieux ma main ,
   Et dis : je vis en toute éternité.
- Lorsque j'aiguise l'éclair de mon glaive, Et que ma main saisit la justice, l'exerce la vengeance sur mes adversaires; Je me ferai payer de mes ennemis
- 42. J'enivrerai mes flèches de sang, Mon glaive dévorera de la chair, Du sang des morts, des captives; Du crane dépouillé de l'ennemi.
- Nations! félicitez son peuple,
   Car il venge le sang de ses serviteurs,

Lévitique, ch. 21, v. 10; et Nombres, ch. 6, v. 5. YIND signifie aussi en arabe la chevelure de la tête, ou le chef. Juges, ch. 5, v. 2, nous trouvous JIVIJ les principaux, à terminaison féminies, comme le sont en hébreu les noms de dignité. On sait que la chevelure était une marque de dignité ches les anciens. Quant à MYIN ENT tête de checeux, nous trouvous de même Psaume 68, v. 22 TPT pe le sommet chevelu de la tête.

43. IDF DIL WITH Les Septants ont ici une remarquable addition: EspásSart ispati ispat

רברים 41 כי דם עכניו יקום

40. NDM J'elève vers le ciel ma main , manière solennelle d'affirmer par serment. Voy. Gen., ch, 14, v. 22; Exode, ch. 6, v. 8. Les Septante ont lei ere apa sis rer esparer rer xiifa per , j'élève vers le ciel ma main , - zai eusepan rin ditius pou, et je jure par ma droite, comme s'il v avait ראשבע בימיני.

41. DN Ce mot commence ordinairement le serment, et se traduit par si; que Dieu ne fasse telle chose, si, etc. Voy. II Sam., ch. 3, v. 35, et ibid., ch. 11, v. 11. Mais ici il signifie, d'après Vater et autres, lorsque. ברק aiguiser. ברק Construit de ברק éclair. Mendelsohn traduit'ann par épée étincelante, jetant des éclairs, bliquit Comerbe. המשפט – ותאוז – ותאו Se construit ordinairement avec un objet saisissable; il se trouve ici avec DAVD qui signifie châtiment. C'est ce qu'explique Aben Esra משפט גבור מלחמח le glaive est le jugement d'un homme de guerre , de manière que le régime de INN serait encore 37ff .

42. מדם חצי De שכר boine à satiété, s'eniorer. C'est une image enflammée propre aux Orientaux , les flèches seront ivres de sang ; voy. Jérémie , ch. 46 , v. 10. בשר Mon glaive dévore la chair, c'est-à-dire, les cadaores. משכיר Du sang, se rapporte à אשכיר j'enivrerai. מראש פרעות אריב De la tête, se rapporte à בשר chair. מראש Sept. από ειφαλής άρχισται εχθράς, depuis la tête des chefs ennemis. De même le Ierouschalmi מולמרכיווון leurs généraux, de πολίμποχος, général; le texte Vatican a ibrar, des peuples, au lieu de 129 par ; Vulgate, nudati inimicorum capitis, de la tête nue des ennemis, de même Mendelsohn. Cette interprétation paralt la plus juste. PTD Découvrir, délier; voy. Le rocher qui avait leur confiance?

- Qui mangeaient la graisse de leurs victimes, Buvaient le vin de leurs libations?
   Qu'ils se lèvent, qu'ils vous aident,
   Qu'ils vous couvrent.
- 39. Reconnaissez maintenant Que moi, moi je ( le ) suis , Et point de dieu à côté de moi ; C'est moi ; je tue et vivifie , Je blesse et je guéris , De ma main on ne peut s'échapper.

« et la preuve , c'est qu'on dit d'abord je ferai mourir, et ensuite je fe-« rai viore , de même l'Éternel fait mourir et viore ( I Sam., ch. 2 , « v. 6 ); et la preuve, l'Éternel fait descendre dans le scheft et remon-« ter ( ibidem ). D'autres dédnisent du verset, toutefois je réclamerai le « sang de vos pérsonnes (Gen., ch. q v. 5 ); aussi, et ce sera une justice « pour vous ( ci-dessus, ch. 6, v. 25 ), que c'est là ta vie an monde fu-« tur, et la prolongation de tes jours dans ce monde, afin que tu pros-« pères. Et le rabbi Haï [ que sa mémoire soit une bénédiction! ], dit « que l'Écriture n'a pas eu besoin d'expliquer ce qui a rapport à la vie « future, car c'était connu par tradition ; mais, selon moi, la Torah a été « donnée pour tous et non pour nn seul; et ce qui regarde la vie fu-« ture, un sur mille ne le comprend pas, car c'est très-profond.» Aben Esra dit ensuite que la récompense de la vie future s'obtient enéchange du culte intérieur, par la contemplation des œnvres de Dieu. Toujours est-il qu'Aben Esra ne pensait pas non plus que la vie future, et par conséquent l'immortalité de l'âme, se tronve dans le Pentateuque.

ואָן מַבֵּר מַבְּל : ספּס : אַנֶּי אָמָר וְבְּלְיכּל וּאַכְלּי יָלְעסׁ וּיַעַוּרְכָּם אָנִי אָנִי אָנִי אַנִּי אַנִּי אַנִּי אַנִּי אַנִּי אָנִי אַנִּי אַנִּי וּאָלִי מַבְּר מַבְּלִים וְאַבְּחָיָה יִבְּערִיה וְאַבּחָיָה יִבְּערִיה וְאַבּחָיָה יִבְּערִיי בּיִּער בּיִבּיל וּאָלִי מַבְּר מַבִּיל : ספּס יִיִּער מַבְּיל : מַבְּיל יִיבְּיל : מַבְּיל יִיבְּיל יִבְּיל יִיבְּיל יִיבְּיל יִיבְּיל יִיבְּיל יִיבְּיל יִיבְּיל יִיבְּיל יִיבְּיל יִיבְּיל יִּבְּיל יִבְּיל יִיבְּיל יִיבְיל יִיבְּיל יִּיל יִיבְּיל יִיבְיל יִיבְּיל ייבִּיל ייבִּיל יִיבְּיל יִיבְּייל יִיבְּיל יִיבְּיל יִיבְּיל יִיבְּיל יִיבְּיל ייבְּיל יִיבּיל ייבִּיל ייבְּיל ייבְייל ייבִּיל ייבְּיל ייבְּיל ייבִּיל ייבְייל ייבְּיל ייבְּייל ייבִיל ייבְּיל ייבְּייל ייבְּיל ייבְייל ייבְּייל ייבְּיל ייבְייל ייב צור חָסָוּ בּוֹ : הַיִּ עַלִּיכֶם סִרְרֵה : אָן אֵלְהִיִם עַמָּרִי אָן אֵלְהִים עִמָּרִי

ארך לא עובח עיר תחלח ארך לא עובח עיר תחלח ארך לא עובח עיר תחלח ponrrait donc adopter la version suivante : il n'y a plus ni rien de conservé, ni de fortifié.

38. 1/200 Ils mangent. Les dieux sont représentés comme mangeant la graises des sacrifices qui leur sont offerts. Voy. Létit., ch. 21, v. 6-20-2/y Jur vous, pour vons. 1710 Une rétraite. Le poète fait dire ironiquement à Dien : que les dieux que vous vous êtes choisis viennent à votre seconts.

«Plusieurs ont dit que de ce verset on pent induire la vie du monde futur,

## Scellé dans mes trésors?

- Qu'à moi est la vengeance et la rémunération, Au temps où leur pied glissera;
   Car il est prochain le jour de leur malheur, Leur avenir a hâte d'arriver.
- Car Iehova jugera son peuple,
   Il aura du regret de ses serviteurs
   Quand il verra l'évanouissement de la puissance,
   L'anéantissement de toute clôture, de toute forteresse.
- Il dira : où (sont) leurs dieux ,

klousse, Aben Esra, Raschbame, ici commencent des paroles de consolation; aussi Iar'hi dit-il , ' ne signifie pas parce que, mais lorsque-Herder y voit une suite de remontrances, aussi traduit-il Ichoos devient le juges de son peuple. The Passé féminin pour This de hit s'en aller; voy. Prov., ch. 20, v. 14; Jérém., ch. 2, v. 36; ce mot se dit aussi de l'épuisement, voy. I Sam., ch. 9, v. 7. 7 Littéralement force; voy. Dan., ch. 12, v. 7. עצור ועזוב Il n'y a ni enfermé, ni abandonné. Les deux participes אור עזוב se trouvent encore réunis I Rois, ch. 14, v. 10; ch. 21, v. 21; 15 Rois, ch. q, v. 8, et ch. 14, v. 26. Ce dernier endroit est senl à comparer avec notre passage ; dans les trois précédens endroits ces participes sont précédés de verbes. Toujours estil que cette fréquente liaison de ces participes indique une phrase proverbiale. La signification paraît en être : tous jusqu'au dernier. Le sens de la phrase dépend de celui du mot DEN qui signifie seulement, et aussi, il n'r a pas. Ensuite און signifie detenu, et און laisse. Ce qu'on conserve, dit Vater, c'est ce qui est précieux; on laisse, on ahandonne ce qui ne l'est pas; c'est presque l'opinion de Kim'hi, et le sens peut aussi être, il ne reste ni bon, ni mauvais (DON serait alors une négation). Onnklousse traduit : יהרן מטלטלין ושבקין ils seront errans et délaissés. Louis de Dieu ( Crit. sacr. ) prend TYY pour dans les liens du mariage , et Ily celibataire. Ily Signifie aussi fortifie, comme Neh., ch. 3, v. 8, ריעובר ירושלים ils fortifièrent Jérusalem; Jérém., ch. 49, v. 25,

35. מון נקם בקם A moi la vengeance. Samaritain בין נקם jour de la vengeance; les Septante l'expriment. רעות Au temps, qui suit, parait favoriser la leçon du Samaritain, mais peut aussi l'avoir occasionnée, dit Vater, pour persectionner le parallélisme. ושלם Sept. מידית Sept. מידית Sept. מידית אוני je payerai; Ounklousse de même אשלם comme si le texte portait . Vulgate de même, et ego retribuam. Houbigant ponctue רשלם. Mendelsohn, que nous avons suivi ici, traduit dans ce sens. לעת Au temps; le 7 a souvent cette signification, voy. Gen., ch. 8, v. 11; il faut suppléer, ensuite אשר בו dans lequel. Que glisse leur pied ( de DID ). Cette même image se trouve Ps. 38 , v. 17, et 94 , v. 18. Ounklousse paraphrase בערן דינלון מארעחון au temps où ils émigreront de leur pays. מיך - איך Malheur. Voy. Job, ch. 18, v. 12 תרת למר Ils approchent les temps préparés pour lui. פח De חום hâter; התחץ de שחץ être prêt. Ici le verbe est au singulier devant un nom pluriel; voy. Isaïe, ch. 13, v. 22, דענה אים; Ps. 37, v. 31 לא תמעד אשרינ

36. pr Racine 117 juger ou procurer la justice. Selon Iar'hi, Oun-

## DEUTÉRONOME, XXXII.

Il n'y a point de raison en eux.

147

- 29. S'ils étaient sages , ils réfléchiraient là-dessus , Ils penseraient à leur fin.
- 3o. Comment un seul poursuivrait-il mille, Deux mettraient-ils dix mille en fuite, Si ce u'est que leur rocher protecteur les a vendus, Lehovales a livrés?
- Car comme notre rocher n'est pas leur rocher,
   Que nos ennemis soient juges.
- Leur vigne est du vignoble de Sedome,
   Des champs d'Amora;
   Leurs baies, des baies d'absinthe,
   La grappe pour eux remplie d'amertume;
- Leur vin, l'écume du dragon, L'atroce fiel des vipères.
- 34. N'est-ce pas caché chez moi,
- 88, et la peinture qu'il contient a trait aux ennemis des Israélites Ouuklousse paraphrases comme le Adminni des dodomites sora leux châtiment, ils sevent frappés comme les Amorites; leurs plaies sevent perulcicuses comme les tétes de sorpens, et leur récompense proportionnée à leur méchanices.
- 33. Du'21 1/21 De 1/21 founité, et qui signifie étendre, comme le grec virie; de là un animal étendu, le serpent ou le deragen, le croco-dile et même le cétacé qu'on fait signifier à ce moti voy, Gen., ch. i, v. 21. Du'210 1/10 Aujeic, voy. Isale, ch. 11, v. 8; Pa. 58, v. 3, et 91, v. 13, "LUN Septapte insegr, sons remdét.
  - 34. אלא Certes. Ici il reprend la parole, ממס Cacher, comme מולא .

| חמישי פי לו חכמו ושבילו ואת       | ואין כָהֶם הַבוּנָה:           |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| אַבֶּה יִרְדָּף אֶׁחָדׁ אֶׁלֶף 30 | יבינו לצאחריתם:                |
| אם לא קרצורם מכרם                 | ושנים יניסו רבבה               |
| 3، כֵּי לָא כְצוּהֵנוּ צוּרֶם     | וַיְהֹוָהָ הִּכְּגִירָם:       |
| و قدمتنق فرو تقرص                 | ואיבינו פלילים :               |
| עַנְבֵׁכוֹ עִנְבַּי־רוֹשׁ         | ומשרכת עלכה                    |
| מניים נוגלם - 33                  | אַשְּׁבְּלָת בְּרוֹרְת לָמוֹ : |
| 34 הַלאדוּא בְּטָנִם עִפָּוֹתִי   | יַראש פַּתָנִים אַכְזָרְ :     |

insanis utitur consiliis. Le mot בון s'applique aux adversaires d'Israel, et אובר et pour אובר אובר participe.

- 29. מאחריתם A leur fin , se rapporte aux peuples.
- 31. איבינו פלילים Ounklousse איבינו פלילים nos ennemis seront les juges. במלא De De de de de Exode, ch. בו, v. בם.
- 33. 17DD D'ID Schome Amoros, espression proverbisle, pour indiquer le siège de l'iniquité et du vice, [2] Se dit non seulement de la vigne, mais aussi d'autres plantes semblables; c'est pourquoi Nomb., ch. 6, v. 4, où il s'agit de spécifier les provenances de la vigne, il va p'ill [2]. Dans la contrée de Sodome et vers le lac-Asphalius et trouve le solanum, dont les graines, d'après Hasselquist, sont remplies de poisons. IOTIDI De IUI insuité. Houbigant (Radines hébraiques) tui donne la signification de ITID champ (DIDT) se trouve Hab., ch. 3, v. 17, et el Holis, ch. 33, v. 7), ou plutôt champ brûté, comme IDTU (v. 18). La l'ill. 18 de l'accessous, ch. 23, v. 7), et cl-dessous, v. 33. Selon le TIMZ, ce verset se rapportea u vefet

Le nourrisson et l'homme aux cheveux blancs.

- J'ai dit: je veux les anéantir,
   Je ferai cesser leur souvenir parmi les hommes.
- 27. Si je ne craignais la rage de l'ennemi ! Ces oppresseurs méconnaîtraient peut-être cela ; lls diraient peut-être : C'est notre main qui est haute ,
- Ce n'est pas Iehova qui a fait tout ceci.

  28. C'est une nation à conseils pernicieux.

ritain a DN 'MR ils sont mu colers. Schullens détive 'MRM de l'arabe MRD couper; mais Aben Eara n'admet pas ces explications, plus ou moins, ingénieuses des grammairiens; car, ajoute-t-il, DUDN pln: W il n'y a pass de sens. Il préfère expliquer ce mot par le seus qu'il regarde comme unique, je les exterminerai, comme s'il y avait Dunnin et c'est daus ce sens que nous avons traduit.

29, 137N Einemi, Samaritini 137N mon ennemi, Tulk Racine Tul couinde. Omblouse et larbit feadisent comme il a racine etsitulm auembler; le premier seus est probable, par ce qui suit, et à cause de l'esactitude grammaticale. Abeu Eara pease que la racine peut être 7712 acceite; mais alors il flancier (Tulk—1012V 132V) Que son adver-

saire ne se prévale en attribuant son triomphe à l'étranger (lar'hi); c'est ainsi que traduit Mendelsohn, que nous avons suivi. Selon d'autres, le sens est: que son adversaire ue mécounaisse le moitf du malbeur d'Israel, malheur causé par ses péchés; c'est peut être ce qu'exprime Oundousse 373711 ne s'enorgaetille ne se suite de la comme del la comme de la comme

38. "I lei le poète reprend la parole ; ainsi, verset 3; il dit : notre rocher, nos ennemis; verset 34, c'est encore lebora qui parle. M'NY TLM Perdu, privé, destitué de conseila. TLM Signife proprement errer, être égard; comme ci-dessus, ch. 56, v. 5; Pasume 114, v. 6; ci il signific être corrempu, moratement égard. Louis de Dieu donne à TLM l'acception qu'il a dans l'Ethiopie, être sot, et il traduit gent que

לא יולו פֿגֿע פֿרָ אַטִּע: פּבּ מִי הַיָּ אַבֹרַ גֹאַטִע צֹפֿי פֿרַאַטְרּן הַּנְיֹת נְּכָּטִי אָפֿפּיטָע פֿאָרָשָ וַכְּרָם: ניּ קַּגַּי בֿגֿס אָיִרָ אַתָּר אַפֿרַטָּע פֿאָרָשָ וַבְּרָם: פּבּ אַפֿרַטּיַ אָפּאָרִינּים פּרּ אָפֿרָטּיִ אָיִם אַבֶּרִי: פּּי אַפֿרָינּיִ אַפֹּאָרֵינֵם

que traduit Herder ; selon d'autres qu'i signifie flèche. Nous trouvons, Job, ch. 5, v. 7, אונביהו עוף ינביהו עוף les fils de la flèche clèvent l'aile . cette explication rentre dans la première, car l'idée fondamentale est eu, et c'est dans ce sens que traduisent Luther et Mendelsolin. מרר (מרר amère (de מררר ). Septante uni onte Serves atianes, et frappe d'une contraction incarable. Le Samaritain a ADD qui signifie arraché, comme DDD, mot par lequel le chalden rend l'hébreu aun; voy. ch. 23, v. 26, ct Job, ch. 30, v. 4. La Vulgate dit morsu amarissimo, d'une morsure amère. Ounklousse paraphrase וכתישי רוחין בישין frappés de vents pestilentiels; c'est dans ce sens que traduit Mendelsohn. Le קטב מריף a en effet cette signification dans le langage talmudique, Aben Esra dit que ce passage contient l'énumération des quatre grandes calamités souvent mentionnées dans la Bible : la faim מזי רעב , la peste , קטב מרירי, , לחמי רשף , קטב מרירי bete חולי בחרץ תשכל חרב et le glaive זחלי בחרץ תשכל Rampans, comme les serpens. Le poète oriental , dit Justi , 249, peint plus pour les sens , il dit : la dent de la bête ; le poète occidental s'adresse plus à l'imagination, il dit la morsure, et laisse au lecteur à se figurer la dent. 25. חשבר Priver d'enfans. (Voy. Gen., ch. 27, v. 45. ) Faire mourir des jeunes gens. מחדרים Et des appartemens, suppl. le verbe - תשכל

 Ils m'ont irrité par leurs frivolités; Et moi je les rendrai jaloux par un non-peuple, Par un nation sotte, je les irriterai.

- 22. Car la colère s'est enflammée dans mes narines, Elle brûlera jusqu'aux derniers confins du scheôl, Consumera la terre et ses productions, Et embrûsera les fondemens des montagnes.
- 23. l'amasserai sur eux des calamités, Tous mes traits, je les épuiserai contre eux.
- 2/j. Desséchés de famine, Rongés de la fièvre, d'exhalaisons pestilentielles; J'enverrai sur eux la dent de la bête (féroce), Âvec la fureur de celles qui rampent dans la poussière.
  - 25. Au dehors l'épée rendra orphelins ;

    Dans l'intérieur des maisons , la frayeur ;

    Et le jeune homme et la jeune fille ,

psg. ק. תלחט Il enflamme, de מוסדי flamme. מוסדי Les profondeurs, de סוסדי

23. NODM J'amasserai; racine MDD. C'est ainsi que traduisent la plupart des commentateurs; mais Aben Esra prend ce mot comme s'il venait de AD', et le parallélisme est en faveur de cette version.

24. 11D De ΠΙD verbe inmité, aucer ; en arabe γΩ et en bêbreu γΩ la Darina la meme signification. Oundlousse γΩ3 11'03 , genflés par la famine, parce que, dit Vater, la famine fait enfler les pieds; Sept. resignat λιμφ, βtêtri par la faim; i Vulgate consumentur fame; c'est ansis danc e sens que traduit Mendelsohn, que nous avons suivi. ΣΠΥ Consumés; litterlement combattus, de ΠΥ — γΩν Famme, éclair. Voy Hab, ch. 3, v. 5; Cant., ch. 8, v. 20. Selon Michaelles, Ounklousse et la Vulgate, ce mot signific oissaux de prois ; c'est sinsi

bare et inhumain. Dans ce verset, le troisième membre répond au premier, et le quatrième au second:

רןם קנאוני בר<sup>ו</sup>א א ל כעסוני בחבליחם ואני אקניאם בלא עם בנוי נבל אכעיסם

בר חברים באד Fopeur, néant, venité. Mendelsohn dit üpersitions. בנו 132 Mendelsohn traduit par une population insensée. בנו בכל אבינים בינו 132 Mendelsohn traduit par une population insensée. mil l'act dit sur ces mots: בונימין בא influent dit sur ces mots: בונימין בא מול אור מול אורנים סדוע צוריי ואורון ובנימין בא ou ce prevent dre les Samaritains, qui étaient adversaires de lehobda et de Biniamine.

22. MIIP — HIP dit Justi, est faire sortir le fen au moyen du freittement. Les anciens ne connaissaient pas l'usage de faire du feu ien
frappant de l'actie sur une pierre à feu ; c'et la colère ('NN) qui l'enfiamme. Ounklousse traduit 121p 12 pas NEMN 19ph 121p au venit
d'orient fort comme le feu sort de devant moi. Ippin Racine 'Ipp bodler.' NEW Septante 282e, Volgate, hofermin', Mendelsohnn simiste 5610.
l'enfe inférieur. Herder dit seulement limitente. onfer il s'agit ic des
lieux les plus profonds de la terre. Voy: sur School; le tome ('Y, 'p. 19,'d,
et dans le neme volume, l'évulte des ancients Métroux; par S. Munia,

January Co

A des dieux qu'ils ne connaissent point, Nouveaux, venus depuis peu, Vos pères ne les ont pas vénérés.

- Ton roc générateur, tu en as perdu souvenance; 18. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré.
- Iehova le vit et repoussa d'indignation 19. Ses fils et ses filles.
- Il dit : je détournerai ma face d'eux ; 20. Je verrai quelle ( sera ) leur fin. Ils sont une race de perversité, Des enfans sans probité.
- Ils m'ont rendu jaloux d'une non-divinité . 21.

le sens des mots אל מחלקן est, Dieu qui t'a enfanté. Sept. זפה זווים אול מחלקן מחללד avait מחללד ton nourricier. Le Samaritain a מחללד qui te glorifie ; mais le parallélisme est קלדך - מחללך est pour le texte massorétique.

וינאץ Ounklousse רובוא רובוא et sa colère fut gran de , de mêm Mendelsohn. מכעם Samaritain et les Septante idem ; Complut סבים -DUD a ici le sens d'indignation. Maimonides dit que ce mot n'est attribué à Dieu que quand il s'agit d'idolàtrie.

20. מתורה פני מהם Je veux leur cacher ma face, métaphore prise des rois qui n'admettent pas en leur présence ceux contre lesquels ils sont indignés. Voy. ci-dessus, ch. 31, v. 17, 18; Jérémie, ch. 33, v. 5, et Nombres , ch. 6, v. 25. מה אחריתם אראה Je veux voir quelle sera leur fin. Sarcasme semblable à celui des frères de Joseph , Genèse. ch. 37, v. 20. Septante zai feiça ni loras abrus en ingárar imigas, je ferat voir quelle sera leur fin , comme s'il y avait אראח - חובכת דור תחפכת Une génération de perversité, une race de pervers ; voy. ci-dessus, v. 5.

21, אובאובי M'ont rendu jaloux, m'ont excité, אל par un non dieu , opposé à Dy 273 par un non peuple , un peuple bar-2. V.

|                                    |               | קבוו                       |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|
| חַרָשִׁים מִקּרֹב בָּאוּ           |               | אַלהָים לָא יִדְעָים       |
| 18 צור ולדה האשי                   |               | לא שערום אַבְתוּכֶם:       |
| ביעי וַיִּרא יהוָה וַיִּנְאָץ      | -             | וַהִשְׁבַּח אָל מְחֹרֵלֶהְ |
| אמר אַסְתַּיִרָה פָנֵי מִהָּכּ     | <u>9</u> 1 20 | מַבַעַם בָּנָיו וּבְנַחָיו |
| בֵּי דָּוֹר חַרְהַפָּכֹח הַבְּּמָה |               | אָרְאֶה מָה אַחַרִיתָבּ    |
| הָם קנְאַינִי בְּלִא־אֵל           | 21            | בָּנִיִם לְא־אִמָן בָּם :  |

16. אוויסף: Ils l'ontrendu jaloux, ont excité sa jalousie en s'attachant aux objets d'empers. ביון Mot qui, selon Vater, ne s'applique pau à Dieu, mais en généra la toute institution, a toute culte (tranger. Cette allégorie prise de la femme infidèle, se trouve Hon., ch. 11, v. 4, 7. "בעותב" Des abominations, l'idolàtrie; voy. ci-dessus, ch. 7, v. 25.

וינטלי לכך mot se trouve encore Psaume 106, v. 37, et signification. Septatote יונטלי ליונטלי ליונטללי ליונטלי ליונטללי ליונטלי ליונטללי ליונטללי ליו

18. "IY Voy. verset 4. "D'N Mot difficile; Gesenius Inl assigne pour racine prop avec le seus de négliger, sens que lui donnent anssi les Septante jazavitures, et la Volgate, qui a derchiquiti. 'JUT Se formerait de prip comme ipt de pipt. Ounklousse Nouvent le crais nie proposition d'Aben Eara, et c'est ainsi que traduit Herder, que nous avons avit. Le Samaritain a RUM et la marque (\*) massoritue sur le 1 de 'DJ peut bien indiquer l'existence de quelque variante sur ce mot. "D'nn De b'hn enfanter, voy. Isaie, ch. 23, v. 4, et Job, ch. 6, v. 13; le qualificatif de ph'n est attribué à la main de Dieu, Ainsi

- 14. La crème de la vache,
  Le lait des agneaux et des chèvres,
  La graisse des moutons,
  Les béliers, fils du Baschane, les boucs,
  Avec la moelle du froment.
  Le sang du raisin,
  Tu l'as bu pour vin.
- 15. Ieschouroune devint gras et se cabra; [Cartu t'es engraissé, épaissi, arrondi;] Il abandonna son Dieu, son auteur, Et flétrit le rocher de son salut.
- 16. Ils le rendent jaloux de (dieux) étrangers ; L'irritent par des abominations.
  - 17. Sacrifient à des démons, à des non-dieux,

mange, se rassasie, et il omet le 7 de ppm. Les Septante expriment cette addition , mais ils mettent sal devant chacun de ces trois verbes. Vnlgate dilectus, choisi. Pagninus croit que משרון est un diminutif de ישראל: Herder, que c'est un nom d'amour, de caresse, qui représente Israel comme un jeune homme. Ce motse trouve encore plus loin, ch. 33', v. 26; et Isaïe, ch. 44 , v. 2; il est sur la forme מבולון-ידתו Mendelsohn ne le traduit pas. מוש Et fut récalcitrant. מוש Regimber, comme un cheval trop bien nourri. בשית Comme חם couorir. Cette forme de 7703 ne se trouve qu'ici. NOS En arabe signifie mordre, et dans le langage talmudique nous tronvons עכש qui a le même sens , de manière que D'DD peut signifier tu mordis ton bienfaiteur. Septante iπλατύιθ», de même Vulgate dilatatus. Για vilipende; mépriser dans la pensée et dans la parole (Aben Esra). Dans cette signification se trouve Jérémie, ch. 14, v. a1; Mich., ch. 7, v. 6. Septante καὶ ἀπίστο ἀπὸ θεοῦ σωτῆρος κὶτοῦ, de même la Vulgate, et recessit à Deo salutari suo , et il s'est obsenté de Dieu, son sauveur.

ı5 16 17

יל. חמאח - חמאח C'est la crême ; de אחח être caillé. אחר Le lait. Il y en a qui lisent an graisse, ce qui ne nous paraît pas nécessaire : il en est question dans l'hémistiche suivant ; כרים des moutons. Voy. Isaïe , ch. 16 , v. 1; de כרר sauter , qui bondit sur le pâturage. בני בשן Et des béliers, fils de Baschane. Le Baschane a des pàturages très-gras. חלב כליות חטח La graisse des reins du froment. métaphore pour désigner la moelle du froment. Voy. Nomb., ch. 18. v. 12; Ps. 147, v. 14. חמר חמר Tu bois le sang du raisin et le oin fermenté. Le sang du raisin est une métaphore élégante, à cause de la ressemblance du sang avec le vin rouge; voy. Gen. ch. 49, v. 11. ANDA Est à la fois la troisième personne du féminin et la deuxième du masculin ; il y en a qui ont traduit ici par la troisième personne, mais dans ce chant même la deuxième personne alterne souvent avec la troisième (voy. verset suivant); cela n'a rien d'étrange ici. Ounklousse paraphrase tont le verset : « Il leur a donné la dé-« pouille de leurs rois et de lenrs dominateurs avec la richesse de leurs « chefs et de leurs forts du peuple du pays , et leurs possessions avec « la dépouille de leurs armées et de leurs troupes ; et le sang de leurs « héros , il le répandit comme de l'eau.» Ben Ouziel , qui paraphrase dans le même sens , ajonte : « Mosché, le prophète , dit : Si le peuple « de la maison d'Israel observe les commandemens de la loi, je leur « annouce, par la prophétie, qu'ils auront des grains de froment de la « grosseur des reins du taureau, et un vin rouge sortant d'un raisin, » remplira toute une citerne.»

15. וישמן Avant ce mot le Samaritain a וישמן Jacob

- Comme l'aigle surveille son nid,
   Plane sur ses petits,
   Étend les ailes,
   Les prend, les porte sur ses pennes;
- Ainsi lehova seul l'a dirigé (Israel);
   Avec lui, point de dieu étranger.
- 13. Il l'a fait monter sur les éminences de la terre, Manger les fruits des champs, Sucer, le miel du rocher, L'huile, dans le grès caillouteux.

done prot-ètre traduit d'après ce sens, et leur leçon pent ne pas différer de la nûtre. 1717P Il le porte; nu singulier, se expporte à 13P ou bien à chaque siglon à part. 13R Alie. synonyme à 323 · Le premier signifie aussi force, et par conséquent aile robeute, tandis que § 33 signifie aile sealement.

12. TTJ Seul, sans seconrs de qui que ce soit. Voy. Exode, ch. 13, v. 21, ch. 15, v. 13, et Nombres, ch. 9, v. 23. TTJ Peut aussi, dit Aben Esra, se rapporter à Israel. Voy. Nomb., ch. 23, v. 9.

פּאָלו שֿטקלה אור : הַאַלְּעָ נְילִינְ זִכְּרֵי נְאָיוֹ אָפִוּ צִּילִר זִכְּרֵי נְאָיוֹ אָפִי צִילִר זְלָרֵי תְבְּיִּוֹלְנוֹ זְיְנְעָרְ בְּלֶשֶר יְעֵיר קּנּוֹ בּלֶשֶר יְתָּוֹדְ בְּדֶר יַנְתְנֵּי בּלִשֶׁר יְתְּוָדְׁ בְּדֶר יַנְתְנֵּי בִּלִשֶר יְתְּוָדְׁ בְּדֶר יַנְתְנֵּי בַּלֶשֶר יְתִידְ בִּלִּי בַּלֵבְדִוּר רבשׁ מפלע בַּלֵבְדִוּר רבשׁ מפלע

v. 22. Le Samaritain a בתודר ביות ישכודור se que Houbigant rend par il l'a organissé dans le désert; car de même, dit-il , que de fIIX réduire, nous trouvous, Iaise, ch. 58, v. 11, PINTRIN Eux édearts, millippeut avoir la même signification de l'in qui signifie également réduire. Mais Gesenius (De Pentateucho samaritamo, p. 43), n'admet pas cette interprétation, à la vérité force, et écrit in 1202 m') בתודל ביותר ביותר

11. 179] Racine III au propre, réceiller, et par extension exciter, 130 non rid pour sa couvée; comme l'aigle excite ess petits à voler; 130 modelaion rend III par surveiller, mais le Hiphil nous paralt plus favorable à la précédente version. Selon Schreeder, III signific échasiffer. Cette acception rentre encore dans la première; celui qui excite échasiffe. 17113 Ses jeunes aiglons, exposés à devenir la proie d'autres oiseaux, de 111 dévober. 1717 — 1717 Ne pent signifier ici couver, mais bien planer dessus pour écarter le danger. Septante isreillers, il les aime fort; ils parsissent avoir lu 1717 . Le verbe 1711 signifier proprement tire doux, caresser, c'est le foiore des latins; les Septante out met tire doux, caresser, c'est le foiore des latins; les Septante out

- Lorsque le Très-Haut établit les nations, En dispersant les enfans de l'homme,
   If fixa les limites des peuples,
   Selon le nombre des fils d'Israel;
- Car la part de Ishova, c'est son peuple;
   Jacob est le cordon limite de son héritage;
- 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, Dans une solitude aux effroyables hurlemens; Il l'a enveloppé, élevé, conservé, Comme la prunelle de son œil.
  - « lites prêts à entrer dans la Palestine, cette exactitude rigoureuse que « les commentateurs veulent trouver dans ce passage ne serait pas iu-
- « dispensable. Le chant ne se rapporte pas à un état de choses plutôt qu'à
- « un autre, et sa composition peut avoir eu lieu à une autre époque, et
- « dans d'autres circonstances qu'à l'époque de la mort de Moïse.»

  g. 7 Au propre , une corde dont les anciens se servaient pour me-
- 10. TIMXD' Racine NXI trouver. Ounklouse pDD il a pourvu. Septute tunte de même, airipasm a v.is, il l'a pourvu. Le Samaritaina a ITIXZM' il l'a fortifici, ecpendant la racine IVM siguifie aussi pouvoir dans le Samaritain. Ce qui peut donner quelque vraisemblance à cette dernière lecon, est qu'il paralt sinquier que Dieu ait trouv il es Israélites seulement dans le désert. Cependant une semblable expression se trouve Mos, ch. 9, v. 10. NATUM DEN INCOLOR DE DODD Comme des groopes de raisim dans le désert. Cependant une semblable expression se trouve l'actim dans le désert desert, l'ait Deve Irach D'alliures, dit Vater, NATUM signific ci platôt suisir que trouver; ainsi, Pa. 89, v. 21, Dieu trouve David dans le divert Irach Iraquia varoir en en vue l'échnement siunique dans le désert, on les Israélites devinrent le partage de Dieu. Mendelsohn traduit il l'assisto. IVIDI Dans la solitude d'un hurtement efferophie. Voy une description d'une solitude, l'aise, ch. 13, etc. 21 de l'activa d'un hurtement efferophie. Voy une description d'une solitude, l'aise, ch. 13,

אַנֿרֿני פֿאָתּאָן אָתּוּ : יפֿטְפָר בֿנִי יאַלָּר יִשְׁלָּעוּ לִמסָפַר בָּנִי יאַלָּאָר : בַּעַפַרידוּ בָּנֵי אָלֶּרִם מַבַּלָנְרָה יִכְּהַ טִּרָה יי ימָצָאָרוּ בָּאָרָץ מִרְבָּׁר בּיִנְתַלָּק יְתְּהָה עַפּוּ בִּינְתַלָּק יְתְּהָה עַפּוּ בִּינְתַלָּק יְתְּהָה עָפּוּ

עולם Un temps long, soit passé, soit futur. ריבדן Pour לי qu'ils te l'annoncent , comme צאוני pour יצאונ derém., ch. 10, v. 19-8. 19 V Elibne. Le Très-Haut. Quelques commentateurs, dit Justi, p. 121, ont regardé ce mot comme semblable à Existr ou oficres, de Sanchoniathon. בהפרידו En dispersant. Voy. Job , ch. 4, v. 11 , Ps., 21, v. 15; Prov., ch. 16 v. 28. Le mot 775 se dit d'une séparation forcée, d'une dispersion. Les commentateurs appliquent cela à la séparation qui eut lieu près de la tour de Babel ; Gen. , ch. 11 , v. 8 ( Aben Esra ). שמים Futur pour un passé du Hiphil, de la racine און placer. ביום Peuples. Plusieurs appliquent ce mot aux peuples de la Palestine. Mais ilest évident qu'il s'agit ici d'une simple variation de langage : בןים les nations; DT 122 les enfans d'Adame, des hommes; Dipy les peuples. Cette tournure poétique est fréquente dans la Bible. 70007 Selon le nombre, expression douteuse; peut-être signifie-t-elle qu'il a donné aux enfans d'Israel une étendue de terre proportionnée à leur population. Septante κατά ἀριθμὸν των ἀγγίλων Θεοῦ, selon le nombre des anges de Dieu. Il y en a qui supposent une autre leçon aux Septante, telle que qui signifie anges; voy. Job, ch. 1, v. 6, et ch. 2, v. 1. Mais la supposition de Justi ( p. 122) est également vraisemblable; savoir, que cette version est fondée sur une tradition hébraïque d'après laquelle Dieu a assigné, lors du partage de la terre, un ange à chaque peuple et à chaque contrée. Voy. Eccl., ch. 17, v. 15, 16, où le passage actuel est presque cité. Selon ] Gueddes, ממספר signifie outre le nombre : il indiqua à chacun sa part, mais חום aux Israelites, qui sont le propre partage de Dieu, בי חוק יהוח עמו Mais Vater (tome 3, p. 316) rejette cette explication par différentes citations ou le signifie selon , d'après ; et il termine par la réflexion suivante : « Quand même Moïse aurait composé ce chant pour les Israé6.

Ils se sont corrompus;
 Δ lui (la faute)? non,
 Δ ses enfans la honte;

Race pervertie et dépravée.

Est-ce à lehova que vous attribuez cela , Peuple insolent et sans intelligence? N'est-il pas ton père? n'est-ce pas lui qui t'a acquis? formé, installé!

 Remémore les jours du monde, Méditez les années, génération par génération; Interroge ton père, il te l'indiquera; Tes vicillards, ils te le diront.

א" ayant un to'p ha, accent disjonctif, ne peut être joint à איבו; de même ' ayant un mer ha ext joint à איבו, c'est pourquoi l'explication de Na Îmeni est préférable, et c'est d'après elle que nous avons tradoit. Quant au mot ЛПО ordinairement construit avec l'accusatif, il se trouve aussi quelquefois avec le datifit you, homb, ch. 33, v. 15; I Sam., ch. 23, v. 10. Le Samaritain a בי איבו לה בי איבו לה

6. בכל De ליז ב confonde. ברו במדינות " Exprime l'idée de fou; voy. Prov., ch. v, v, v, v, v, et défem, ch. v, v, v, i; il signific aussi homme métant et sans foi; voy. I Sam., ch. 3, v, s3, et Job, ch. 2, v, v, o. Nous lions Pa. v, v, et ibid. 53, v, a: לובל בכל ליז אל הרום במדינות ב

7. חובי Pluriel poétique de ימות; de même שנות de année.

la conduite active que le second. אל אמונה Dieu de vérité, vrai dans les promesses; אין עול et non d'iniquité, et sans injustice. צדיק וישר הוא Ri est iuste et droit.

5. אלן לא Ce verset est difficile. Septante שחת לו לא тіхта µюµита, ils ont péché non à lui les enfans blâmables; ils paraissent avoir lu 17 87 et ils traduisent TITO . Ounklousse a le même sens חבילו להון לא ליח בניא דפלחו למעותא its ont corrompu à eux (la voie), non à lui, fils adorant des idoles. Le lerouschalmi dit: ובילו אלא לחון ולא קדמוי מחבלין אלא לחון les fils ont corrompu leurs œuores, mais non à lui Dieu, ils ont corrompu, fait du mal, mais à eux. C'est ce que dit aussi Iar'hi: מומם של בניו היו ולא מומן c'était le défaut de ses fils et non le sien. Selon Na'hmeni, le sens est ainsi ושחת לו בניו מומם les défauts de ses fils ont-ils nui à lui ( Dieu )? non, et suppl. à eux ils ont nui. C'est aussi l'opinion d'Aben Esra, qui trouve que le singulier de nu n'est pas une difficulté, et il cite le verset 7 suivant pour exemple, où le singulier et le pluriel se rapportent au même sujet. Nous trouvons de même, Job, ch. 35, v. 6, תמאת בואת מה תפעל בו ורבו פשעיד מה תעשה לו si tu as péché, qu'est-ce que cela lui fait ? en multipliant tes crimes que lui fais-tu ? Louis Capelle traduit à peu près dans le même sens, et Fagius intervertit l'ordre des mots de ce verset: דור עקש ופתלתל génération dépravée et perverse, לא בנין ne sont pas ses fils, qui ne reconnaissent pas Dieu pour leur père, ז'חת לו s'est corrompu, a dépravé son esprit, Dond dans leur ignominie. De même Lowth, de Sac. Hebraer. Poési : corrupit illi filios non jam suos ipsorum protervitas. א עם – לא אר Serait comme לא עם – לא אר du.verset 21. Les accens toniques toutefois ne favorisent pas cette explication ;

Cong

- Qu'elle ruisselle comme la pluie, ma doctrine ;
   Que ma parole coule comme la rosée ,
   Comme une averse sur l'arbuste ,
   Comme des torrens d'eau sur l'herbe.
- Car c'est le nom de Iehova que j'invoque;
   Apportez de la magnificence à notre Dieu.
- Le rocher! parfaite est son œuvre;
   Car, dans toutes ses voies, juste,
   Dieu de vérité, sans iniquité,
   Il est droit, il est intègre.

(larhi), NRDN IIII' ID Je vous invoque on pluths ceidere le nom de Almon. Le Samaritini a 1DD comme Isañe, ch. 13, r. 6, idétem., ch. 10, v. 25; Ps. 105, v. 1. On trouve aussi le verhe NTD construit avec l'accussatif, Ps. 26, v. 6; Thren., ch. 3, v. 35. Ben Ourel dit i wallen en man enchans qui expriment le nom de la divinité avec irrévéence, tandis que Mosché, leur maître, na exprimé en uom qu'aprève quatre-vinge-tinq lettres, formant vingd-un mois- 1277 Donnes, de 2177, à l'impératif, et se rapporte au ciel et à la terre, selon Aben Esra; 712 la grandeur, la magnificence à notre Dine. I climit l'exorde du centique.

4. ¹Nur Le noches. Omklonses 'ΠΤΙΊΙ' μ' "μ' ΤΑ ΚΡΡΙΝ he fort dont les œmeres sont parfaites. Setpante θue, Dieu, et 11 Sam., ch. 21, v. 3s, ils traduisent ce mâme mot par seieres, ceiateur (de '1'½ forme'). Cest l'opinion du Siphel. Voy. 1 Rois, ch. γ, v. 15, Jérém., ch. 1, v. 5. Les poètes comparent voloniters Dien à un rocher, liten de refuge. Selon Herder (Posici des Hébraux, tome 1, p. 365), le mot 1 γ½ air revient encore dans ce cantique, v. 15, 5, 63 i et 3γ, est emprunté au Sinaï et ann rochers de l'Arabie, oò les Hébraux sont si long-temps restés et oò fut contractée l'alliauce. DiDn Parfait. Forme plurielle avec l'γγβ opération, forme singulière; et γ2771 les voies, est joint à DEDD justice; c'est un des caractères de la poété hebraïque. ΔΥΒΕ Τ΄ γ13 cont synonymes; le premier indique plus particulièrement.

2. אָדָר – אָדָר Au propre signifie distiller, laisser tomber des gouttes; en syriaque קורפי signifie muage, en chaldéen עורפיל une pluie fine; la version samaritaine dis DD7 - DD7 En arabe signifie un peu de pluie. Septante aportoxárda, qu'il attende ma parole; celui qui attend a le cou ( קדף ) tendu. La signification probable du mot est donnée par זות (de 1713) de l'hémistiche suivant, couler, descendre ; Voy. Ps. 65, v. 12, et infrà, ch. 38, v. 28. Ounklousse et le Ierouschalmi ont במב étre suave, agréable; soit qu'ils aient lu מורב ou bien de l'arabe ATU qui au Med. Kesr signifie la bonté, la suavité fut grande. מטר La pluie. Justi dit la pluie printannière; סטר et בשם signifient tous les deux pluie; voy. Gen., ch. 7, v. 12; Lévit., ch. 26, v. 4 et passim; toutefois le premier se dit de tout ce qui descend sur la terre; voy. Gen., ch. 19, v. 24; Exode, ch. 9, v. 18, et ch. 16, v. 34, et ci-dessus, ch. 28, v. 24; la fraicheur que respire tont ce verset, indique qu'il s'agit ici d'une pluie bienfaisante et non d'une pluie qui inonde. Ounklonsse אולפני ma doctrine, הקד Entre autres significations a aussi celle de s'instruire, et étre instruit; voy. Prov., ch. 1, v. 3, et ch. 4, v. 10. Rosenmüller dit snr ce verset : «Un nuage chargé de pluie signifie souvent chez les Arabes un homme d'une grande instruction et d'une grande sagesse, capable d'arroser et de féconder ceux qui l'écoutent,» Cunklousse בשעירם Comme les vents de la pluie ; peutêtre de TDD cheveux; des vents très-doux. NUT L'herbe encore tendre ; la verdure. Voy. Gen., ch. 1, v. 2. וברביבים De בבל etre nombreux, plusienrs gonttes; en arabe pl נברסיסי מלקושא comme la pluie de l'automne. עשב La plante. C'est le genre dont MUT est l'espèce.

3. 13 Lorsque. C'est une des quatre manières de traduire ce mot

vous vous détournerez du chemin que je vous ai commandé; et ce malheur vous arrivera à la fin des jours, si vous faites le mal aux yeux de l'Éternel pour l'offenser par les œuvres de vos mains.

30. Mosché dit aux oreilles de toute l'assemblée d'Israel les paroles de ce cantique-là, jusqu'à la fin.

CH. XXXII. 1. Prêtez l'oreille, cieux, je vais parler; Terre, écoute les paroles de ma bouche.

polations. « Tonjours eat-il (Justi, p. 99) que ce chant, dans sa simplicité antique et solennelle, qu'on nous présente récité daus un effroyable désert à une population immense, a da produire le plus grand effet. » Sous le trapport littéraire, il a da surtout exercer les philologues qui out écrit sur la Bible, parmi lesquels nous ne citerons que ceux dont nous avons nous-même cousulté les travaux : Justi, que nous venons de citer; Herder (Pocisé des Hébreux); Vater (Commentaire sur le Pentateuque); les écrivaius israélites et surtout Mendelsohn, qui at raduit ce chant dans une prose poétique (Justi, tome 3, p. 100.)

UTIRIT Verbe țită inustică au Kai; au Hiphil, prefeer l'oreille, de țităoreille; Mosché prend à témoins lec ileje let la terre; de même Isaie, 6. 1, v. 2; Micha, ch. 6, v. 2, invoque les montagnes. Selon Saadias, on entend par le ciel, les anges, et par la terre, les habitans de la terre. Au reste, cette invocation a été imitée par Virgile, Eneide, ch. 12, v. 156, et 196, 107:

> Esto nunc sol testis et hæc mihi terra vocanti, Suspiciens cælum, tendensque ad dextram, Hæc eadem, Ænea, terram, mare, Sidera juro.

Voir aussi lliade, ch. 3, v. 256. 19 "TIM Les paroles de ma louche, ce que ma bouche annonce. Ben Ousiel et le lerouschalmi disent qu'Issie fait prêter l'oreille à la terre, et dit au ciel : douter, parce qu'il était près de la terre et éloigné du ciel; Moïse, près du ciel et éloigné de la terre, suit un ordre inverse.

ch. 6, v. 12. במעשה הקיכם Par l'ouvrage de vos mains. Ceci se rapporte à l'état de la nation après l'exil.

CH. XXXII. 1. Ce chapitre est, jnsqn'an verset 43 inclusivement, un chant prophétique, indiqué, selon les commentateurs, dans le chapitre précédent, versets 19, 21, 22, 30. C'est un magnifique tablean où l'écrivain s'est élevé à une hauteur lyrique qui n'a pas été dépassée par les autres prophètes. Ce chant a aussi donné lien à de grandes discussions, par rapport à l'époque de sa rédaction. Si Moïse avait composé ce chant dans sa vieillesse, dit Justi (Chants nationaux des Hébreux, traduits et expliqués par D. K. W. Justi; Marbourg, 1816), tome 2, p. 96, il faudrait admirer son inspiration ardente à un âge où ordinairement le fen poétique s'éteint; mais s'il fut le fruit de la force et du premier développement de son génie poétique, il a dù le modifier en le récitant au peuple, à la fin de sa vie. Justi attribue ce chant à Moïse lni-même. De Vette ( Critique de l'histoire israelite, par W. M. L. de Vette, première partie, p. 3q3, Halle, 1807); pense au contraire que le langage, l'exposition, le contenu du chant concourent à le faire prendre pour une production d'une époque où la nation était déjà dispersée et les dix tribus se trouvaient déjà dans l'exil. Quelle que soit l'époque de sa rédaction, cenx qui l'attribuent à Moïse le trouvent néanmoins corrompu dans certains endroits. Le plus vraisemblable est, dit Justi (ouvrage cité, p. 98), que les traits principaux, les images sublimes, et l'esprit poétique de ce chant, sont de Moïse, mais qu'une main étrangère l'a retouché ensuite sous le rapport de la diction et de l'expression ; peut-être anssi qu'il n'est pas exempt de quelques interSois fort et brave, car c'est toi qui mèneras les enfans d'Israel au pays que je leur ai confirmé par serment, et moi je serai avec toi.

- 24. Lorsque Mosché eut fini d'écrire les paroles de cette doctrine-là sur un livre, jusqu'à la fin,
- 25. Mosché commanda aux lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, savoir :
- 26. Prenez le livre de cette doctrine-là, et placezle à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu; il sera là contre toi pour témoia;
- 27. Car moi je connais ta désobéissance et ta nuque dure; puisque pendant que je suis en vie, avec vous, aujourd'hui, vous avez été rebelles envers l'Éternel, combien plus (le serez-vous) après ma mort?
- 28. Assemblez-moi tous les anciens de vos tribus et vos inspecteurs, et je dirai à leurs oreilles ces paroleslà, et prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre;
  - 29. Je sais qu'après ma mort vous vous corromprez,

Soptante ont rais spooks, pre signin salt rais grafentique squa, son cheft de tribus et vos anciens: ils ont lu d'Duddu Duddu. Quelques ma muscrità hébreux ont 1987 and lieu de 1987, et un manuscrit a tous les deux; ce qui est probablement la vraie leçon. Pour d'Duddu Duddu con deux mois aut evis sprais duis, sal rais praparaturaspagis spira, vos juges et vos scribes. Duddu d'A teurs oreilles; buit manuscrits hébreux et neuf manuscrits chaldéens au d'Duddu d'ou cordille. Le Syriaque et Saadias dans la polygiote l'expriment. D'Duddu d'ou cordille. Le Syriaque et Saadias dans la polygiote l'expriment. D'Duddu d'ou cordille. Le Syriaque et Saadias dans la polygiote l'expriment. D'Duddu d'ou cordille. Le Syriaque et Saadias dans la polygiote l'expriment.

29. דרכיכם Vous corrompres, suppl. שסי voies. Voy. Gen.; 18.

בר ארובה האלים ואינו באלים בל בלומו ארובה מונו, "

אליות של האלים האינו באלים אינו בל בל בל האלים ארובה מונו, "

אליות של האלים באלים באלים היים אינו בל בל האינו אלים הליים של אלים הליים הליי

Septante ont ורעו ורעו מפיהם de leurs bouches et de celles de leurs enfans.

35. 1371 II ordonna. Si les versets 3 et 24, dit Vater, doivent faire suite à ce qui précède, i fi andrait reduire ic l'1713 par Il aouit ordonné, et de même au verset s.5. Toujours est-il que la répétition presque des mêmes mots est ici plus choquante qu'en d'autrespassages ; conf., v. 7 et 8 au v. 35, et v. 9 au v. 24. Aben Eara fait la même remarque sur le v. 15, et dit II 1711.2 "II 1710.1 "IN 1810 "I 1710 "IN 18 n'y a dons la doctrine ni temps antérieur, ni temp postérieur. Ici il faut sjouter I'III 1711 près 1371 (Mendelsohn I's suppliéd) ou bien devant pi⊓ il faut suppléer 1711 "1712". A dit l'Étenné, car c'est Dieu qu'il dit le paroles qui quivent dans ce verset.

26. TED A côté. Il y a une discussion dans le Talmud; selon les uus, c'était en dehors de l'arche sur une planche qui avançait; c'est dans ce sens que Ben Ouziel dit "UDDPD dans une boite, au côté droit. Selon d'autres, à côté dignifie à côté est tables (INIT)").

27. מריך Ta rébellion. Voy. Nomb., ch. 17, v. 25. אמן Et aussi, et combien plu s.

28. זקני שבטיכם Les anciens de vos tribus, Au lieu de ces mots les

tout le mal qu'il a fait, parce qu'il s'est tourné vers d'autres dieux.

- 19. Et maintenant écrivez pour vous ce cantique-la; enseigne-le aux enfans d'Israel, mets-le dans leur bouche, afin que ce cantique soit pour moi un témoin contre les enfans d'Israel.
- 20. Car je l'amènerai dans la terre que j'ai confirmée par serment à ses ancêtres, (terre où) coulent le lait et le miel; il mangera, se rassasiera, s'engraissera, se tournera vers d'autres dieux et les servira; il m'irritera et détruira mon alliance.
- 21. Alors quand ces malheurs nombreux et ces adversités l'atteindront, ce cantique déposera contre lui, comme témoin, car il ne sera pas oublié de la bouche de ses descendans; car je connais son penchant (d'après ce) qu'il fait aujourd'hui, avant que je ne l'amène au pays que j'ai confirmé par serment.
- Mosché écrivit ce cantique-là en ce jour, et l'enseigna aux enfans d'Israel.
  - 23. Il commanda à Iehoschoua fils de Noune, et dit :

sont mécontens. (Leclerc) לאכל Litt. il sera à manger, pour, à être mangé, consumé. D'écrivain passe rapidement du pluriel au sin-gulier. Voy. Hos., ch. 7, v. 7; Lasie, ch. 6, v. 13, où l'actif se trouve aussi pour le passif. mrrr-1 Ounklonsse [pp] des adversités.

- ו עשה Qu'il a fait, le peuple, pour le pluriel עשה; de même מנן pour נו ענו Y voir I Rois, ch. 18, v. 26.
- 19. JANIT TYDTI Ce contique. Selon Jérusalem (Lettres sur les écrits monosityues, p. 19), ceci se rapporte au Deutéronome, généralement poétique et soblime. Plusieurs législateurs, ajoute Rosenmiller, ont mis leurs lois en un chant poétique, plus facile à retenir; mais il est évident que cecè se rapporte au chant du chapitre suivant.
- 21. ענתה הטירה הזאת לפניו לעד Ce chant repondra decent tui comme temoin. Ce sera un monument de mes avertissemens; il témoi-

- 13. Et que leurs enfans, qui ne connaissent ( rien ), entendent et apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu tous les jours que vous vivrez sur la terre où vous passez le lardène pour la posséder.
- 14. L'Éternel dit à Mosché: voici, ils approchent les jours de ta mort; appelle Ichoschoua, et placez-vous dans la tente d'assignation, et je lui commanderai. Mosché et Ichoschoua allèrent et se placèrent dans la tente d'assignation.
- 15. L'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée; la colonne de nuée se plaça sur l'entrée de la tente.
- 16. L'Éternel dit à Mosché: voilà que tu seras couché avec tes ancêtres; ce peuple se lèvera et forniquera après les dieux des étrangers du pays dans l'intérieur duquei il vient; il m'abandonnera, et détruira mon alliance que l'ai contractée avec lui.
- 17. Ma colère s'enflammera contre lui; en ce jour je les abandonnerai, je cacherai ma face d'eux, et il sera un objet de consommation; des malheurs nombreux et des adversités l'atteindront, et il dira en ce jour: n'estce pas parce que Dieu n'est pas au milieu de moi que ces malheurs m'ont atteint?
  - 18. Et moi je cacherai ma face en ce jour, à cause de

Iar'hi, בכר ne qualifie pas le mot אל'תו Dicu, puisqu'en effet בכר au singulier, mais un mot sous-eutendu, peuple etranger, etc.

17. מון פני מחסתרתי פני מחסתרתי פני מחסתרתי פני מחסתרתי פני מחסתרתי פני מחסת prise des rois de la terre, qui excluent de leur présence ceux dont ils

six manuscrits hébroux et sept manuscrits chaldéens, ont אלחיתה leur Dieu. La version syriaque et la samaritaine expriment ce dernier mot-

- 13. אלועכן Samaritain אלועכן ; dans six manuscrits hebreux et deux manuscrits chaldens, Septante, Syriaque et la Vulgate, de même מות Your. Samaritain וווות בעיר. Les Septante, la Vulgate et Saedias l'espriment.
- 16. ונה וכח Comettra la fornication. Cette expression désigne ordinairement dans la Bible l'idolâtrie. בכר הארץ Etranger au pays. Selon

de tout Israel: Sois fort et brave, car c'est toi qui meneras ce peuple-ci au pays que l'Éternel a confirmé par serment à leurs ancêtres de leur donner; et tol, tu le leur feras hériter.

- 8. (C'est) l'Éternel, c'est lui qui marche devant toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas; ne crains pas et ne sois pas inquiet.
- 9. Mosché éerivit cette doctrine-ci et la donna aux cohénime, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israel.
- ro. Mosché leur ordonna, savoir : au bout de sept ans, au temps déterminé année de la schmitá, à la fête des tentes,
  - 11. Lorsque tout Israel vient pour paraître devant le face de l'Éternel ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, tu liras cette doctrine - là en face de tout Israel, à leurs oreilles.
  - 12. Fais assembler le peuple, les hommes, les femmes, les petits enfans, et ton étranger qui est dans tes portes, afin qu'ils écoutent, et afin qu'ils apprennent, qu'ils craignent l'Éternel votre Dieu et qu'ils observent d'exécuter toutes les paroles de cette doctrine-ci.

set précédent. Selon le Talmud (Sota fol. 41), le roi commençait la lecture du Deutéronome, posé sur un pupitre de bois dans la partie du temple nommé Azarah.

12. † PIOPI Ounklousse WILD assemble, h l'impératif appin proprie Les fommes et les petits sufans. Sans doute des habitans de Jérusalem, puisque le pelerinage a est presenti qu'aux hommes (voir Exode, cb. 23, v. 17). Cecia a rapport à ce qu'on lit dans Nelemie, ch. 8, et donne l'âge de document. Du'ffin N'orie Dian Trois manuscrits assmaritains, vingtאלינים (אלני קרמת: את-פל-גיפר החולם פואת:
אמר במצור לפתן ואמנה ולפתן את החולם פואת:

- במצור לפתן ואמנה ולפתן ולפתן את החולם את החולם החולם את החולם החולם את החולם החו

- 4. ישלם Sept. aux deux rois des Amorrhéens, au delà du Jourdain.
- 9. IMIN ITIMIT Cette Torah (doctrine). Gueddes pense qu'il s'agit du Deutéronome seul, car au verset x, il est enjoist de lire cette Torah au peuple assemblé, comment aurait-on pu lire dans rept jours de sètes les cinq livres de Moise?
- 10. DIN DOP PDD Depuis la fin de sept ans. Septante μετὰ εντά έτα, après sept ans, Cest-à-dire, dans l'année qui suit la septième. Aben Erra dit ; au commencement de l'année. ΠΟDUΠ La relache. Voy. cidessus, ch. 15, v. 1, 2.

La constante

prolongation de tes jours, pour que tu demeures sur la terre que l'Éternel a confirmé par serment à tes ancétres à Abrahame, à lits'hak et à Jácob, de leur donner.

CH. XXXI. 1. Mosché alla et prononça toutes ces paroles-là à tout Israel,

- 2: Et leur dit: je suis aujourd'hui agé de cent vingt ans, je ne pourrai plus aller et venir, et l'Éternel m'a dit: tu ne passeras pas ce Iardène-ci.
- C'est l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui passera devant toi, lui détruira ces nations-là devant toi, et tu les expulseras; lui Lehoschoua (Josué) passera devant toi, comme l'Éternel a dit.
- 4. L'Éternel leur fera comme il a fait à Si'hone et à Og, rois d'Amori, et à leurs pays, qu'il a détruits.
- L'Éternel le sdonnera devant vous, et vous leur ferez selon tout le commandement que je vous ai commandé.
- 6. Soyez forts et braves; ne craignez pas, et ne soyez pas découragés devant eux; car l'Éternel ton Dieu, lui marche avec toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas.
  - 7. Mosché appela Iehoschoua, et lui dit aux yeux

un document étranger les versets 1 à 9, et de même les versets 24 à 30.

2. מיום: Aujourd'hui. C'était donc le jour de sa mort même que

Ca. XXXI. 1. 17DD 1711 Mosché alla, s'appliqua, prit à cœur; une semblable expression as trouve Ex., ch. 2, v. 2, et cl-dessus, ch. 17, v. 3. Sept. eversiène, il acheva, termina. Le reste de ce livre, dit Vater, ne dépend pas immédiatement de la suscription du ch. 4, v. 44, et peut aussi ter facilement subdivisée en différentes parties anj neuvent avoir estimé séparément et avoir été réunies ensuite. Le ch. 31 contraste trop avec le précédent, pour ne pas former une division à part. Toutefois ces differentes parties not liées entre elles, et même le ch. 32 audivant est amentionné avec intention dans ce chapitre. Vater ajoute que le contenu de ce chapitre renferme tant d'interruptions et de répétitions; les parties qui le composent sont si faiblement liées, qu'on peut regarder comme

le fasse entendre, pour que nous l'exécutions.

- 13. Il n'est pas au-delà de la mer, à dire : qui passera pour nous au-delà de la mer, et le prendra pour nous, et nous le fasse entendre, pour que nous l'exécutions.
- 14. Car la chose est très près de toi, dans ta bouche dans ton cœur, pour l'exécuter.
- 15. Regarde! j'ai donné devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal.
- 16. Car je te commande aujourd'hui pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour garder ses commandemens, ses statuts et ses jugemens; alors tu vivras, tu te multiplieras, et l'Éternel ton Dieu te bénira au'pays où tu viens pour le posséder.
- 17. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'écoutes pas, que tu te fourvoies, que tu te prosternes devant des dieux étrangers, et que tu les serves;
- 18. Je vous annonce aujourd'hui que périr vous périrez; vous ne prolongerez pas de jours sur la terre, que tu passes le Iardène pour y arriver et la posséder.
- 19. Je prends à témoins aujourd'hui contre vous le ciel et la terre; j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction; choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité;
- 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa xoix et pour être attaché à lui, car (en) lui est tavie et la
  - ו. היום Aujourd'hui, n'est pas dans le texte samaritain.
- 16. NUM Ce verset et le suivant paraissent des phrases tirées de divers documens et insérées en cet endroit.
  - 20. בחל A eux. Samaritain בלחם à vous.

et ses jugemens; la version copte exprime ces mots מכתוברין Ounk l. מברוברין pluriel, que réclame en effet l'antécédent de ce mot. ו. חשל De M'A chose surprenante, au-dessus d'une intelligence ordinaire.

<sup>13. [7]</sup> Aben Esra dit que c'est le grand océan, dont personne ne peut traverser la largeur; ceci écrit avant la découverte de l'Amérique.

<sup>4.4. 123/231 &</sup>amp; dons ton cour. Les Septante ajoute sal hant 2015; ou, et dons tes moins. Aben Eara dit: « Le principe de tous les priceptes est dans le cour; il y en a qui consistent en paroles motémoniques a propres à fortifier le cour, et d'autres en actions motémoniques. L'action anné le cour, sjoute le PMQ, est comme un corps sans dem-

- L'Éternel ton Dieu t'amènera au pays que tes pères ont possédé, et tu le posséderas; il te fera du bien, et te multipliera plus que tes pères.
- 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de tes enfans, pour aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives.
- Et l'Éternel donnera toutes ces imprécations-là sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent, qui t'ont poursuivi.
- 8. Et toi tu reviendras écouter la voix de l'Éternel, tu exécuteras tous ses commandemens que je te commande aujourd'hui.
- g. L'Éternel ton Dieu te fera abonder dans tous les travaux de tes mains, dans le fruit de ton ventre, dans le fruit de ton bétail, dans le fruit de ta terre, en bien; car l'Éternel recommencera à se réjouir sur toi en bien, comme il s'est réjoui sur tes ancêtres;
- 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandemens et ses statuts, écrits dans le livre de cette doctrine-ci; lorsque tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme.
- 11. Car ce commandement que je vous commande aujourd'hui, n'est pas caché devant toi, ni éloigné.
- Il n'est pas au ciel, à dire : qui montera pour nous au ciel et le prendra pour nous, et nous

Comme il s'est réjoui de tes ancêtres, qui ont hérité le pays, car il parle aux exilés ( Aben Esra ).

10. וחקרעין Et des statuts. Les Septante ajoute, במו במנ בים בין

<sup>5.</sup> איטבר Il te fera du bien. Ce mot hébreu manque dans le texte samaritain.

המיק Il circoncira; racine מול Renoncer aux mauvais penchans, voilà, dit Béchaï, la circoncision du cœur. Ounkl. ביעדי מאלחך ות טפשות לבך.

Dieu enlèvera la folie de ton cœur. Sept מינודי מינו (il épurera ton cœur.

<sup>8.</sup> HIM? Le Samaritain ajoute "PH" R ton Dieu. Les Septante et la Vulgate l'expriment. Le sens de ce verset est : si tu retournes, etc.; voir une construction semblable Gen., ch. 42, v. 38; Exode, ch. 4, v. 23

<sup>9.</sup> דוותירך Voy. ci-dessus, ch. באני יו Sept. יויירק ( it te bénira; its ont lu באשר שש ע אבותיך. ברכך וויייר ברכך Les Sept. n'ont pas ce mot. באשר שש ע

avec colère, avec fureur et avec une grande indignation et les a rejetés dans un autre pays, comme en ce jour.

28. Les choses cachées (sont) à l'Éternel notre Dieu et les choses découvertes, à nous et à nos enfans, à jamais, pour exécuter toutes les paroles de cette doctrine-là.

CH. XXX. I. Il arrivera quand toutes ces choses-là viendront sur toi, la bénédiction et la malédiction que je donne devant toi ; si tu rentres en toi-même , parmi toutes les nations où l'Éternel ton Dieu t'aura repoussé ;

2. Que tu retournes jusque vers l'Éternel ton Dieu, que tu obéisses à sa voix, selon tout ce que je te commande aujourd'hui, toi et tes enfans, de tout ton cœur et de toute ton âme.

3. Alors l'Éternel ramènera tes captifs et aura compassion de toi; il reviendra te rassembler de tous les points où l'Éternel ton Dieu t'a dispersé.

4. Si ton exil était à l'extrémité du ciel, de la l'Eternel te rassemblerait et de là il te prendrait.

filiis nostris usque in sempiternum. Les mots לנו ולבנינו sont surmontés de points. Ce verset n'est lié ni à ce qui précède, ni à ce qui suit ; il paraît avoir été inséré pour donner de l'espoir aux exilés et les exhorter à la persévérance. Les points mis sur לנו וֹל בנני donnent à ce verset un air majestueux.

CH. XXX. ו. השבת Racine שוב revenir, ramener; tu rameneras, tu prendras à cœur. Voy. I Rois, ch. 8, v. 47. Litt. retourner en son cœur. קרודות T'a poussé; voy. ci-dessus, ch. 13, v. 14; Jérém., ch. 16, v. 15. 3. 30 Racine 30, passé pour le futur. Septante ; il guérira tes péchés.

idreras ràs apaprias cos.

4. TITI De ITI pousser, tes repoussés, tes exilés. Voy. Isaïe, ch. 27. v. 13; Ezéch., ch. 34, v. 4; Mich., ch. 4, v. 6. בקצח חשמים A l'extrémité du ciel, même disperses aux extrémités de la terre. Ben Ouziel paraphrase sur Elie et le Messie.

לאלי נאלים לאם לפלא להיו אינוי אינוי באשם לאלים לאלים

<sup>27.</sup> DEPT) De Enj arracher, détruire, and Acce colore, ; "PINAL acce fureur, '7113 appp et acce une grande indignation. Cette accumulation rappelle le dicton souvent rapper et al 111 app et al 111 ap

toutes les tribus d'Israel, selon toutes les imprécations de l'alliance qui est écrite dans le livre de cette doctrine-ci.

- 21. Elle dira, la génération dernière, vos enfans qui se lèveront après vous, l'étranger qui viendra d'un pays lointain, et qui verront les plaies de ce pays-ci et les afflictions dont l'Éternel l'aura affligé;
- 22. Soufre et sel, tout le pays incendié, ne pouvant être ensemencé, ne produisant rien et aucune herbe ne poussant sur lui, comme la subversion de Sedome et d'Amora, d'Adma et de Tsebôime que l'Éternel a renversé en sa colère et en son ardeur.
- 23. Elles diront toutes les nations, à cause de quoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays ? quelle est l'ardeur de cette grande colère-là ?
- 24. Et l'on répondra: parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, Dieu de leurs pères, qu'il a contractée avec eux lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte.
- 25. Ils allèrent, servirent d'autres dieux et se prosternèrent devant eux; dieux qu'ils n'avaient point connus et qu'il ne leur a pas donnés en partage.
- 26. La colère de l'Éternel s'enflamma contre ce pays pour amener sur lui toute la malédiction écrite dans ce livre-ci.
  - 27. Et l'Éternel les a arrachés de dessus leur terre

36. ŋɨ'pp La makikicino. Les Septante ont le pluriel; Onnklousse de niben. Hil 7 DDD Dance citor. Ces mots ne pewent sitre prononcés par ceux qui tiennent le précédent discours, à moins de supposer qu'ils ont, en tannt ce discours, le livre devant eux. C'est plutôt une parenthese de l'écrivain sacré même.

20. חוברית Septante rie Siabinne, pacte et aussi testament; d'où les noms d'ancien et de nouveau Testament. הוה החורה המסם Et ci-dessus, ch. 28, v. 61, il y a תורה הזאת בספר lar'hi dit que און pronom démonstratif féminin, se rapporte à MIII loi, doctrine, Al pronom masculin, se rapporte à TED liere. L'accent tonique favorise cette explication ; ci-dessus התורה הזאת sont joints ensemble ; ici il ya une pause י התורה sous

בו. חור איף De א חן qui signifie comme חור מדור fuible; au Piel חלח est transitif; affliger de maladie.

22. חים Soufre. La comparaison suivante est prise des environs de la mer Morte, et חים c'est comme חים חם la mer Salée. Voy. Gen., ch. 14, v. 3; ch. 19, v. 24. Les Septante joignent manu brille. comme adjectif à חלח soufre et sel.

24. DDy Septante avec leurs pères.

25. מלא חלם Suppl. אלחים que Dieu ne leur a pus donne en partage. Voy. ci-dessus, ch. 4, v. 19.

orduriers, en bois, en pierre, en argent et en or qui

- 17. Peut-être qu'il se trouve au milieu de vous un homme ou une femme, ou une famille ou une tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui d'auprès de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations là ; peut-être qu'il y a au milieu de vous une racine produisant du venin et de l'absinthe;
- 18. Qu'il arrive qu'en entendant les paroles de cette imprécation-lè, il se félicitera dans son œur, en disaut: il y aura paix pour moi si je marche selon le bon plaisir de mon œur, afin que la plénitude mette fin à la soif.
- 19. Dieu ne voudra pas lui pardonner, car alors fumera la colère de l'Éternel et sa jalousie contre cet homme, et toute l'imprécation qui est écrite dans ce livre-ci pèsera sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous le ciel.

  20. Et l'Éternel le séparera pour (son) malheur de
- soif, c'est-dire que l'hônodance fasse oublier la disette. Leclere ajoute PPD-L terre, et traduit, afin qu'il ajoute l'irrigation à la terre desséche. Selon d'autres, le seus aut; pour quele pays fécond périsse avec la terre altérés; Mendelsohn, comme Delgado: afin à ajouter la débanche au benin, augmenter les désirs autres les acts des firs factes con peut prender PIDD comme venant de PIDD consumé, perdu, mettre firs; le seus parait être : sur l'abondance mettre fin au tédésir ; c'est alons ce s'ests que nous sur l'abondance mettre fin au tedésir ; c'est alons ce s'ests que nous sur l'abondance mettre fin au tedésir ; c'est alons ce s'ests que nous sur l'abondance mettre fin au teles ; c'est alons ce s'ests que nous sur l'abondance mettre fin au teles ; c'est alons ce s'ests que nous sur l'abondance mettre fin au teles s'est alons ce s'est que nous sur l'abondance des des s'est des des s'est des s'est de l'est de l'es

avons traduit. C'est une phrase proverbiale dont le sens exact reste en-

18. בירות הואר הואר באר בא paroles de cette imprication-la, par laquelle Dieu menace les transgressers de sa loi. בירות בירות הואר בירות בירות הואר בירות בירות הואר בירות בירות בירות בירות בירות הואר בירות בירות

- 10. Vos petits enfans, vos femmes et ton étranger qui est au milieu de ton camp, depuis le fendeur de ton bois jusqu'à ton porteur d'eau.
- 11. Pour que tu passes dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu et dans son (acte d') imprécation que l'Éternel ton Dieu contracte avec toi,
- 12. Afin de t'établir aujourd'hui un peuple à lui; et il te sera un Dieu, comme il t'a dit et comme il a fait serment à tes pères, à Abraham, à lits'hak et à Jacob.
- 13. Et ce n'est pas avec vous seuls que je contracte cette alliance-la et cette imprecation-la;
- 14. Mais c'est avec celui qui est avec nous présent ici aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu et avec celui qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui.
- 15. Car vous savez comme nous avons demeuré au pays d'Égypte, et comme nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées.
  - 16. Vous avez vu leurs abominations, leurs objets

ם détruire une alliance. וראל Et par son imprécation, ce dont on se charge par la transgression de sa promesse.

ינו שישנו איני שישנו שישנ

46. בלל Ounklousse ית שעורהן leurs erreurs; de ברלהם excrément; voy. Zeph., ch. 1, v. 17; Ezéch., ch. 4, v. 12, 15; Joh, ch. 20, v. 7.

9. DNI Aujourd'hui, comme ch. 26, v. 16, et ch. 27, v. 9. DDIDN's DDIDDN's La terminaison DD du premier mot paraît inutile. Iarbi, Aben Eura et Na'hmeni l'ont senti. Les Septante et le Syriaque traduisent comme a'il y avait 'DNN sans pronom. La Vulgate met ce promom à 'DNN principes vestri, mais non aux substantifs suivans. Selon Na'hmeni, c'est d'abord le général ('77D), puis le particulier (D'1D).

10. מוטב עציך עד שאב מימין Depuis le fendeur de bois jusqu'à celui qui puise de l'eau. Tels furent ensuite les Gabaonites. Voy. Jos., ch. 11, v. 9, 21.

11. אין ביינות אומין ביינות או

signes, ces grands prodiges-là.

- Mais l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître, ni des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre, jusqu'à ce jour-ci.
- 4. Et je vous ai conduits pendant quarante ans dans le désert; vos vêtemens ne sont pas tombés de dessus vous, et ta chaussure n'est pas tombée de dessus ton pied.
- 5. Du pain vous n'en avez point mangé, du vin ou de la boisson forte vous n'en avez point bu, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel vofre Dieu.
- 6. Yous vintes en cet endroit-ci; Si'hone, roi de Heschbone, et Og, roi de Baschane, sortirent au devant de nous pour le combat; nous les battimes.
- 7. Nous primes leur pays et nous le donnâmes à Reoubène, à Gad et à la demi-tribu de Menaschég
- 8. Vous garderez donc les paroles de cette alliance-là et vous les exécuterez, afin que vous réussissiez dans tout ce que vous ferez.
- Yous êtes placés aujourd'hui tous devant l'Éternel votre Dieu; les chefs de vos tribus, vos inspecteurs, tout homme d'Israel;
- 6. ארבאן Yous vintes. Voy. ci-dessus, ch. 2, v. 30; ch. 3, v. 1, et Nomb., ch. 21, v. 23 et 33. Dan Les Sept. joignent ce mot au suivant. 8. ארבאן Due vous agissites prudemment. Due Avec l'accusatif, faire when your work of the company of the co

atention, appricier quelque chose. Voy. ci-dessous, ch. 33, v. 29. Oun-klousse philyphi que vous soyes haurus, comme Jos., ch. 1, v. 711 Rois, ch. 2, v. 3; Ps. 19, v. 8. Les deux acceptions de hyp être prudent et être heurus, se concilient facilement; celui qui veut être heureux doit agir avec prudence. (Rosenmüller.)

קאשיקם שבטיכם וקניכם ושיונים כל איש ישיאל:

quence entralnante et qui contraste avec les images moins parfaites do

Chantre du Lévitique.

Ch. XXIX. 2. NDDR Les tentations. Voy. ci-dessus, ch. 4, v. 34, et

ch. 9, יא. יא. יא. יא. יא. היא. Dieu ne vous a pas donné, etc. C'est encore une manière des écrivains orientaux d'attribuer à Dieu ce qu'il n'a pas empêché (Rosenmüller). Aben Esra dit : parce que Dieu est la cause première (Прим'я) Прим. J. Leclerc et le Biour croient que c'est une forme interrogative.

4. אולן Je conduisis. Les Septante ont la troisième personne, נֹיְלֶשְׁר, il conduisis. יוֹים Voy. ch. 8, v. 4.

5. אין → בין חלים של היל על מין לו בין לו בין

la nuit et le jour, et tu ne croiras pas à ta vie.

- 67. Le matin tu diras: que n'est-il soir ! et le soir tu diras: que n'est-il matin ! de la crainte que tu craindras dans ton cœur, et du spectacle que tu verras de tes veux.
- 68. L'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires, dans le chemin dont je t'avais dit: tu ne le verras plus; vous vous offrirez là en vente à vos ennemis, comme esclaves, et servantes et point d'acheteur.
- 69. Voilà les paroles de l'alliance que l'Éternel commanda à Mosché de contracter avec les enfans d'Israel au pays de Moab, outre l'alliance qu'il a contractée avec eux au 'Horeb.

Cu. XXIX. 1. Mosché appela tout Israel, et leur dit: vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait à vos yeux au pays d'Égypte, à Par'au et à ses serviteurs et à tout son pays; 2. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les

même sort atteignit un grand nombre de Jnifs sous Adrien. Josèphe, de Bel. jud., IV, 9, et saint Jérôme sur Jérêmie, ch. 31. (Gueddes.)
DNIDDNI Pous cherchertz vous-mêmes à vous vendre ( Aben Esra ).

69, ח'א Foila. C'est une formale qui termine le tont Voy. Lévitique, ch. 7, v. 38, et ch. 26, v. 47. Les Septante et la Vulgate font de ce versel le commencement du chapitre suivant, et ce n'est pas sans raison. Si on compare cette remontrance (חודטיח) avec celle du Lévitique, chapitre 26), on est frappé de différences très-es-entielles, outre certains mots qui se trouvent dans l'une et uon dans l'une et une dans marche du Lévitique, et n'hall en n'hall en n'hall en l'est et l'autre, tels que voy — 110 — 110 — 110 dans celle du Lévitique, et l'autre, les que voy — 110 — 110 — 110 dans celle du Deutéronome. Cette dernière respire une poésie dégiaque, un goût plus par que celle du Lévitique, et tout porté à croire que l'autre connaissait les écrits d'lasie, de Jérémie, et les chants de Hemane, d'Assaph, etc. Tel qu'il est, ce morçau de Deutéronome est d'ané d'Assaph, etc. Tel qu'il est, ce morçau de Deutéronome est d'ané.

consomption des yeux à force de pleurer. דאברן נפס Langueur d'âme, tristesse profonde.

66. תלאים Pour חייך תלח ; la racine est חלח pendre. חייך תלאים Ta vie pendante, comme à un fil; מינוך עיניך devant tes yeux. Une semblable métaphore se trouve, Ovide, Épître IV, 3, 35.

Omnia sunt hominum tenui pendentia filo;

Et subito casu quæ valuere ruunt.

Toutes les choses humaines sont comme pendant à un fil; une chute subite les fait rompre (Leclerc). ולא תאמין בחייך Tu necroiras pas à ta vie parsemée de dangers. Une semblable phrase se trouve, Job, ch. 24, v. 22.

67. מין ערב Littéralement, qui donnera soir.

68. וושיבן Il te ramènera. Ceux qui regardent ce verset comme une prophétic l'appliquent à Titus et à Adrien; le premier transporta dixsept mille Juis en Egypte en les condamnant à de durs travaux, et fit vendre comme esclaves ceux qui avaient moins de dix-sept ans. Le

de cette doctrine-là, écrites dans ce livre-ci, de craindre ce nom glorieux et redoutable, l'ÉTERNEL ton Dieu;

- 59. L'Éternel rendra étranges tes plaies et les plaies de ta postérité, des plaies grandes et durables, et des maladies malignes et persistantes.
- 60. Il fera tourner contre toi toutes les souffrances de l'Égypte dont tu as peur, et elles s'attacheront à toi.
- 61. Même toute maladie et toute plaie non écrites sur le livre de cette doctrine-là, l'Éternel les élèvera sur toi jusqu'à ce que tu sois exterminé;
  - 62. Et vous resterez en petit nombre, au lieu de ce que vous avez été comme les étoiles du ciel en grand nombre; parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel ton Dieu.
  - 63. Et il arrivera que de même que l'Éternel s'est réjoui sur vous, pour vous faire du bien et pour vous multiplier, de même l'Éternel se réjouira sur vous pour vous faire périr et pour vous détruire, et vous serez arrachés de la terre où tu viens pour la posséder.
  - 64. L'Éternel te dispersera parmi toutes les nations, d'une extrémité de la terre à une autre extrémité; tu serviras là des dieux étrangers que ni toi, ni tes pères n'ont connus, bois et pierre.
  - 65. Et parmi ces nations-là tu n'auras pas de repos ni de station pour la plante de tes pieds; l'Éternel te donnera là un cœur agité, la langueur des yeux et la contrition de l'âme.
    - 66. Ta vie sera en suspens en face de toi, tu craindras

ילאים (בלוו הגלם והאבן לפה : 9) נונות וולגם וולאים ( לא הלונו ללים ולאבן לפה : 9) נונות לב להים ללי לא ילינות ( אבלון להים להים לכם ביבים לא ילינות לא יל

<sup>59.</sup> אלחות De distinguer, au Hiphil. החוף Après ce mot le Samaritain a אלחות אלחות – אלחוף Fidèles, constantes, restant toujours les mêmes (Leclerc); en français, de bon aloi; ironiquement, bien conditionné.

memes (Leclere); en français, de bon aloi: ironiquement, bien conditionne. 61. חואה Samaritain חוא עלה De יעלם be נעלם du Hiphil avec le

suffixe; voy. Juges, ch. 16, v. 3.
63. DDDDJ Fous serez arrachés: du Niphal, racine DDJ arracher.

<sup>14.</sup> חותין ארובן באלחין Après ce mot le Samaritain a אלחין ארובן Cette même menace se trouve au verset 36. אחרים Après ce mot les Septante placent ארין qui est à la fin du verset.

<sup>65.</sup> נבליון עינים .Un cœur inquiet; de בל לנד inquiet ולב רגז Une

tu te confies dans tout ton pays; elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans ton pays que l'Éternel ton Dieu te donne.

- 53. Tu mangeras le fruit de ton ventre, la chair de tes fille et de tes filles; que l'Éternel ton Dieu t'aura donnés, lors du siége et dans la détresse dont ton ennemi te pressera.
- 54. L'homme tendre chez toi, le très-délicat verra de mauvais œil son frère, la femme de son cœur et le reste de ses enfans qu'il aura réservés,
- 55. Pour ne donner à aucun d'eux de la chair de ses enfans qu'il mangera; parce que rien ne lui sera resté lors du siége et dans la détresse dont ton ennemi te pressera dans toutes tes portes.
- 56. La (femme) tendre chez toi et la délicate, dont la plante du pied n'a pas essayé de poser sur la terre par délicatesse et par mollesse', verra de mauvais œil l'homme de son cœur, son fils et sa fille,
- 57. Au sujet du délivre sortant d'entre ses pieds et de ses fils qu'elle enfantera; car dans le dénuement de tout elle es mangera en secret dans le siége et dans la détresse dont ton ennemi te pressera dans tes portes.
  - 58. Si tu ne gardes, pour (les) exécuter, toutes les paroles

prières attribuées à la grunde synagogue qui commence par Esdras, on se sert de cette expression pour mmp; ici c'est une introduction à ce mot même qui suit dans le verset. אם בקאר שמקר להמוט אים בכן בכת במחנו ביואר במצו ולכמו אים בל אלב אילב בק במת במחנו : 3 בלדי ולכמו ויקוד מייר המקלוי ומלן מכל מלייה בלדי הביאר ולכמו אים - 15 בלדי הביאר בלחות המייר מלך מלך באיל כלי באת הולף בי המאר וכמום אים היאר איב לבל בלי באת הולף איד מניי מלקו אים היאר אים היאר מלי מלייה איד מניי מלקו בלה אים היאר מידר מל מייר באת באת האים דרף בי היאר באת אים היאר מדר מל באנו בי האלים מות בלהף בית בלה בלף בתוח לל איבף : בי האלים פליי באות בלהף אים בלה היאר היאר הייר באת הייר באת

להוח או לחוף L'Eternel ton Dieu. Ces mots manquent dans le texte samaritain. אין Racine און serrer de près.

54, קרן L'homme mou, און edicat, méprisant la nourriture grossiere. און Son ail sen malin, il enviera. La première partie de la phrase a les mominatifs en état absolu; c'est une tournure poétique. Ppri חשר Litteralement la femme de son sein.

57. המילות Septante יו ייייי, l'arriter fais. Vater observe le changement de construction qui se trouve ici; dans le verset précédent la 
préposition J se trouve avec la personne è qui la femma n'accorde 
rien; ici cette proposition se trouve avec la chose qu'elle ne leur accorde pas et qu'elle dévore seule et en secret. "מינון Quelques mamascrits hébreure d'utyr "" ב" ב".

58. DUN Le nom. Dans les livres rabbiniques, et surtout dans les .

Dieu, pour observer ses commandemens et ses statuts qu'il t'a commandés;

- 46. Elles seront en toi et en ta postérité comme signes et comme prodiges, à jamais;
- 47. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu dans la joie et de bon cœur, (étant) dans l'abondance de tout;
- 48. Tu serviras tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le dénuement de tout; il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit.
- 49. L'Éternel fera lever contre toi une nation de loin, de l'extrémité de la terre, comme vole l'aigle, nation dont tu ne comprendras pas la langue;
- 50. Nation à face dure, qui ne respecte point la figure du vieillard et n'a pas pitié du jeune homme.
- 51. Elle mangera le fruit de ton bétail et le fruit de ta terre jusqu'à ta destruction; elle ne te laissera ni blé, ni vin nouveau, ni huile nouvelle, ni portée de tes vaches, ni brebis de ton troupeau, jusqu'à ce qu'il t'ait fait périr.
- 52. Elle t'assiègera dans toutes tes portes, jusqu'à la chute de tes murailles, hautes, fortifiées, sur lesquelles

<sup>50.</sup> א עו פנים A la face dure, un peuple atroce, cruel.

<sup>51.</sup> אשמדך Les Septante n'ont pas ce mot.

<sup>52.</sup> אווואר pressera. De ce verset au verset 57 inclusivement, suit une description animée des malheurs d'nn siége. רודת La descente, de לרוד descenter. בכל ארצו La seconde fois n'est pas dans les Septante.

45. השמידך Samaritain השמדך

46. עד עור שו Les calamités du peuple hébreu seront si grandes et si nombreuses, que chacun les prendra pour des prodiges et des signes miraculeux. (Leclerc.)

47. אחה Ounklousse ק' חור en échange. אחרם Par l'abondance, comme ci-dessous, ch. 32, v. 15; Néb., ch. 9, v. 25, 26.

48. ערור Un joug de fer, une dure servitude, comme Jérém., ch. 28, v. 14.

49. TINTP Racine fire T voler; Samaritain TiNTP vole. Les uns, dit Leclere, ont voulu voir dans le peuple dont il est ici question, les Chaldeen, les autres les Romains; mais qui ne voit que c'est ici une description poétique des peines dont sont menacés les Israélites pour l'inobservation des lois, et non une prophétie.

n'ont connue ; tu serviras là des dicux étrangers de bois et de pierre.

37. Tu seras un sujet d'étonnement, de parabole et de satire parmi tous les peuples où l'Éternel te conduira.

38. Tu sortiras au champ beaucoup de semence et tu recueilleras peu, car les sauterelles la rongeront.

39. Tu planteras des vignobles et tu les cultiveras, mais tu ne boiras pas de vin et tu n'en amasseras pas, car le ver le mangera.

40. Tu auras des oliviers dans tous tes confins, mais tu ne t'oindras pas d'huile, car ton olivier coulera. Δ1. Tu engendreras des fils et des filles . mais ils ne

41. Tu engendreras des fils et des files, mais i seront pas à toi, car ils iront en captivité.

42. Tous tes arbres et le fruit de la terre la vermine (les) gâtera.

43. L'étranger qui est au milieu de toi montera audessus de toi haut, haut, et toi tu descendras bas, bas.

44. Il te prêtera, mais tu ne lui prêteras pas; il sera la tête, et tu seras la queue.

45. Toutes ces malédictions-là viendront sur toi, te poursuivront et l'atteindront jusqu'à ta destruction, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton

43. מער ה מער ה toujours en s'élevant; מער ה מטר ה bas, en bas, en bassant toujours. Ce redoublement d'adverbes esprime en hébreu une gradation.

10.

אסלונ כברקא הסמט פטון נוגיי אינונ קאל מגועון אי עלונו זא יוני לאר לאלי יונים אינונו קאל בא האינו אינונו אינוני אינונו אינוני אינונו אינוני אינונו אינוני אינונו אינוני אינוני

36. עץ ואכן De bois et de pierre. Ceci paraît avoir rapport à la captivité de Babylone, et peut servir à fixer la date de ce document.

37. חוש"ל Aquilla dit it semephi, en économinement; Seplante institutioners, la en énigme; ils paraissent avoir lu חודות מורש מיינון וויקוריקאפה, la en énigme; ils paraissent avoir lu חודות הורש מיינון וויקוריקאפה (Selon Iar'hi et Aben Ears, חודות) signific économent pour ceux qui entendent; aimilliude pour ceux qui entendent aimilliude aimilliude aim

38. אוסלינו Le rongeront, mot unique, de חוסלים Erongeront, mot unique, de חוסלים באינו באינו Le rongeront, mot unique, de קיים האינו באינו באי

39. חתר אור Amasser. Voy. Prov., ch. 5, v. 6. חתר La chenille de la vigne.

40. מוסוך סו תוסוך ועם ondre; voy. Mich., ch. 6, v. 15. שו De ושל Perjeter, futur du Niphal. Ounkl. מורן orre superflu, tomber, couler.

42. אינער Triatsal, mot unique. Ounkl. הארלצר a longues patte; d'autres pensent que l'aniural désignépar ce mot est le gryllus stri-

29. Tu tâtonneras en (plein) midi comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité; tu ne feras pas réussir tes projets; tu ne seras qu'opprimé et pillé tout le temps, (et) nul ne (te) secourra.

30. Tu fianceras une femme, et un autre homme la déflorera; tu bâtiras une maison et tu n'y demeureras pas; tu planteras un vignoble, et tu n'en cueilleras pas les premiers fruits.

31. Ton bœuf (sera) égorgé à tes yeux, et tu n'en mangeras pas; ton âne sera ravi devant toi, et ne te sera pas ramené; tes brebis seront données à tes ennemis, et nul ne te secourra.

32. Tes fils et tes filles (seront) donnés à un autre peuple; tes yeux regarderont et languiront après eux toute la journée, et il n'y aura pas de force dans tes mains.

- 33. Le fruit de la terre et toute ta labeur, un peuple que tu ne connaîtras pas (les) mangera; tu ne seras qu'opprimé et brisé tous les jours.
- 34. Tu seras frénétique du spectacle que tu verras devant tes yeux.
- 35. L'Éternel te frappera d'une lèpre maligne sur les genoux et sur les cuisses, dont tu ne pourras être guéri, de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête.
- 36. L'Éternel te conduira, avec ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que ni toi ni tes pères

<sup>35.</sup> שווין רע L'inflammation maligne. Voir sur l'éléphantiasis, l'extrait de la Description de l'Égypte, que nous avons donné tome 3, p. 161.
זי ע. 16

29. ממשם De משם idionner. ולא תצלין Tu ne feras pas prospèrer les voies; les entreprises ne pourront pas réussir, enmne Ps. 1, v. 3; Jos., ch. 1, v. 8.

גם. אינו שור ברוב של היי ביי ליי של היי ביי ליי של היי ביי ליי של היי ש

32. ארות אליותו Et difaillans verseux, as consumeront à force de regarder, languiront après enx. Voy. Job, ch. 11, v. 20; Jérem., ch. 14, v. 6; Ps. 69, v. 4; 119, v. 8a. Viry INF IEt ta main ne sera pas cas force, tu ne pourras pas les délivrer; voy. Gen., ch. 34, v. 53.

13. רצוץ De רצון briser , part. passé du Kal.

- 23. Tes cieux sur la tête seront d'airain, et la terre sous toi, de fer.
- 24. L'Éternel donnera pour pluie à ton pays de la poussière et du sable; des cieux il descendra sur toi jusqu'à la destruction.
- 25. L'Éternel te livrera battu devant tes ennemis; par un chemin tu sortiras vers lui et par sept chemins tu fuiras devant lui; tu seras un (objet d') effroi pour tous les royaumes de la terre.
- 26. Ton cadavre sera la pâture de tout oiseau du ciel et pour la bête de la terre, nul ne les effarouche.
- 27. L'Éternel te frappera de la lèpre d'Égypte, d'hémorrhoïdes, de gale fluente et de gale sèche, dent tu ne pourras être guéri.
- 28. L'Éternel te frappera de frénésie, de cécité et d'étourdissement.

le siège d'une maladie. Le kert est D'INIDIDI c'est le mot que donnent Ounkl., Ben Ousiel, et le Syriaquer. Ce mot signifie maladie à l'anux. Le Gr. de Ven. a simplirin, auec les hàmorholites. I Sam, ch. 3, v. 6, 9.

□ 103 Est remplacé par □ □ □ □ □ 1010 dans la note massorétique; ibidi, ch. 6, v. 11, 17, ce dernier mot se trouer dans le texte. □ □ 1011 est experimer une idée moins choquante et moins obschene que □ 1012 Septante d'épés pigs, la get ainunge; voy 1, letig, ch. 51, v. 21.
□ □ 1021 Septante siépe, la démangeation. Gr. Ven. rend le mot D'III térale man 1 \*erpase; auec une gale écailleure. la l'hi dit; auec une gale éche, comme en a thèris de vasse.

במפועון לכב Ounklousse ממפשתא de folie. בתמחון לכב Littéralement l'étourdissement du cœur, la démence d'esprit; en syriaque ממיחתה Signifie démence. הלכב- יויים לשלאן ולהלון ולכבי לאור ולכילון ולכלבי הלונה לאור ביילור ולבילור ולהלון היילור ולהלון ולכלבי

 הלונים וללור ולבילור ביילור לאור ביילור ביילור

même œre corrupto. Selon d'antres, il s'agit leid'une maladie humaine.

[1] Septante axis, espèce de maladie de blé; Vulgate rubigine; la rouille.

- 23. "שמין Tes cieux. Voy. Levit. , ch. 26 , v. 19.
- 46. 700 Ne siguife pas seulement pluie, mais tont ce qui tombe des régions supérieures, comme Gen., th. 19, 1. 24, Pe. 11, 16, 5 sint. Dieu fera pleuvoir de la poussière et du sable. Sur 7100M Aben Eara dit que Cest nu mot irrégulier (7117 172), parce que le passif n'a pas ordinairement le pronom possessif.
- 25. חיון Ponr יוין tremblement, de און trembler; tu seras un objet d'effroi. Sept. dispersion.
- 26. בתורם Betail pour היה bête sauvage, qui seule se nourrit de cadavres.

  27. ביז שחין מצרים L'inflammation d'Égypte, l'éléphantiasis, propre à
- 27. מצרים L'inflammation d'Egypte, l'éléphantiasis, propre ce pays. Nous lisons dans Lucrèce, liv. 6, v. 112—113;

Est elephas morbus, qui propter flumina Nili, Gignitur Alegypto in medio neque præterea usquam.

ון y en a qui rendent ce mot par des scrophules. Septante ratés es Képie bas Aryuvia de rás bêpas, le Segment le frappera de l'inflammation des plienne dans le fondement; ils ne mettent pas de 1 devant בייסוק שיוו regardent non comme une mal die, mais comme aux champs.

- 17. Ta corbeille sera maudite et ta maie (aussi).
- 18. Maudit sera le fruit de ton ventre et le fruit de ton territoire; la portée de tes vaches, et les brebis de ton troupeau.
  - 19. Tu seras maudit à ton arrivée et maudit à ta sortie.
- 20. L'Éternel enverra contre toi le manquement, le trouble et la perte, dans toute entreprise que tu feras de ta main, jusqu'à ta destruction, et jusqu'à ce que u sois promptement perdu, à cause de la méchanceté de tes actions, de ce que tu m'as abandonné.
- 21. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume de dessus la terre où tu viens pour la possèder.
- 22. L'Éternel te frappera d'enflure, de fièvre, d'embrasement, d'inflammation, de chaleur brûlante, du glaive, de sécheresse et de nielle, qui te poursuivront iusqu'à ta destruction.

Mosché le prophète reprit, et dit : Quoique je vous moralise conditionnellement, vous êtes prévenus que... » le reste comme dans le texte. R<sup>+</sup>Dp/713-Fille de la coix, poétiquement, pour la parole, le evrieş elle joue en grand rôle dans l'histoire talmudique. Les pères de l'univers (Ru<sup>+</sup>Dy/7134) sont les patrierches.

ופרי אדמתות Et le fruit de ton territoire; le Samaritain ajonte ובפרי בור מחן. בור למתן בי dans le fruit de ton bétail, comme au verset נו, dans un ordre inverse.

<sup>22.</sup> Ti23 II to frappen, racine H32 - privpla 1. Brilley. Voy. sur smaladies, Lévit, ch. sf. v. fs. sur privplate hi dit mbbs; c'est, selonie 'INEA', maide feu, la fiever. plat l'arbi dit c'est une chaleur plus forte que celle de la fievre; c'est, selon le 'INEA', une fievre intermittente qu'is en va et revient, de þ. Ti allumer. Le Syriaque a

pour donner la pluie de ton sol en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à plusieurs nations, mais toi, tu n'emprunteras pas.

- 13. L'Éternel te rendra tête et non queue; tu seras seulement au-dessus, mais non point au-dessous; quand tu obéiras aux commandemens de l'Éternel ton Dieu que je te commande aujourd'hui, pour garder et pour exécuter;
- 14. Et que tu ne te détournes pas de toutes les paroles que je vous commande aujourd'hui, ni à droite, n à gauche, pour marcher après d'autres dieux, pour les servir.
- 15. Mais s'il arrive que tu n'obéisses pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour garder, pour exécuter tous ses commandemens et ses statuts que je te commande aujourd'hui, alors toutes ces malédictions-là viendront sur toi et t'atteindront.
  - 16. Tu seras maudit à la ville et tu seras maudit
- « étoiles perdirent leur éclat; les pères de l'univers (אבחת עלמא)
- « poussèrent un cri hors de leur sépulcre; toute la nature se tut, et les
- « feuilles des arbres furent immobiles. Les pères de l'univers reprirent « et dirent : Malheur à ces enfans quand ils pécheront et que ces ma-
- « lédictions viendront sur eux ! Comment pourront-ils subsister? peut-
- \* être qu'ils seront tous perdus. Aucun mérite (177131) ne les protégera ;
- « aucun homme ne se lèvera pour intercéder en leur faveur ! Une fille
- « de la voix (ברת קלא) sortit des profondeurs des cieux, et perla ainsi :
- « Ne craignez pas , pères de l'univers , quand même les mérites de
- « toutes les générations cesseraient, les vôtres ne cesseraient pas; l'al-
- « liance établie avec vous ne sera pas détruite; elle les protégera -

qu'il n'a pas données à des anges : 1º l'envoi des bêtes féroces ; aº la mort ; 3º les substances ; 4º la pluie.

ו. בי תשמען Si tu obée; « intérieurement pour observer, exécuter. « L'essentiel est de ne pas se détourner de Dieu pour adorer des

" idoles; le principal péché est de nier l'essentiel ("IDU); le contraire " de la dénégation c'est de croire à l'unité de Dieu, pour observer

" et exécuter; car la principale observation c'est l'exécution. » (Aben Esra.) UNI La tête, le chef; 231 la queue, inférieur aux autres. Voy.

Esra.) באש La tête, le chef; בוז la queue, inférieur aux autres. Voy ci-dessous, verset 44; Isaïe, ch. 9, v. 14.

יני, או כל בין אר הייני, ווין או כל בין הייני, ווין או כל בין הייני, ווין הייני, וויי, וויי, ווין הייני, ווין הייני, ווין, ווין הייני, ווין ווין, ווי

« devint sombre; le soleil et la lune se couvrirent de nuages; les

territoire, et le fruit de ton bétail; la portée de tes vaches et les brebis de ton troupeau.

- 5. Bénie sera ta corbeille et ( bénie sera ) ta maie.
- 6. Tu seras béni à ton arrivée, et béni à ta sortie.
- 7. L'Éternel donnera tes ennemis, élevés contre toi; battus devant toi; par un chemin ils sortiront contre toi, et par sept chemins ils fuiront devant toi.
- L'Éternel ordonnera à la bénédiction (d'être) avec toi, dans tes celliers, et dans toute entreprise de tes mains; il te bénira au pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
- 9. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple saint, comme il te l'a affirmé par serment, lorsque tu garderas les commandemens de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies.
- 10. Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué à ton sujet, et ils auront peur de toi.
- 11. L'Éternel ton Dieu te fera abonder en biens, dans le fruit de ton ventre, dans le fruit de ton bétail, et dans le fruit de la terre, sur la terre que l'Éternel a affiriné par serment à tes ancêtres de te donner.
  - 12. L'Éternel t'ouvrira son trésor le bon, le ciel,

toi, à ton sujet; parce qu'on t'appelle le peuple de Iehova. Voy. Exode, ch. 3, v. 18.

וו, בארתרך Littéralement, il te fera avoir de reste, de און reste; il te fera avoir de l'abondance.

ו השמים Le ciel. Ben Ouziel dit : Dien s'est réservé quatre clefs

<sup>5.</sup> ΤΚΟΒ Ounklonses 170 — ΤΟ Signific contaille, on panier, comme Geu., ch. (a, v. 17. Septante λωσδεια, et la Vulgate de même, harrora fer greiniers, Peutre que le mot allemand 2mm. sire, vient de MO tené.
"INMOD Ounklousse ININKI to pâle. Septante al isparashipu sterater estaci (de Nur ester). Vulgate de même, reliquie mar; mais le Gre. de Ven. a i ζωρε ser, ton localis; les autres traducteurs expriment pâte, ou le vase mi la contient. Voy Exodo, ch. 17. v. 34, ch. 1. v. y. v. 34.

קרכים . Tרכים Sept chemins, nombre déterminé pour un nombre indéterminé. Aben Esra y attache une allusion astrologique.

<sup>8.</sup> בארכוך Gunklousse בארצרך dans tes magasins; Vulgate cellaria, greniers d'abondance. Ce mot ne se retrouve encore une fois que Prov., ch. 3, v. 10. En syriaque מוחום a la même signification.

<sup>9.</sup> בדרכין En un peuple saint, séparé des antres peuples. בדרכין Dans ses voies. Ounklousse דתקנן קדמותי convenables devant lui.

<sup>10.</sup> בי שם יהוה נקרא עליך Que le nom de Ichova est inwaque sur

21. Maudit soit qui couche avec une bête quelcon que! et tout le peuple dira : Amen.

22. Maudit soit qui couche avec sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère! et tout le peuple dira : Amen.

 Maudit soit qui couche avec sa belle-mère! et tout le peuple dira: Amen.

24. Maudit soit qui frappe son prochain en secret! et tout le peuple dira : Amen.

- 25. Maudit soit qui prend un don (corrupteur) pour mettre à mort une personne innocente! et tout le peuble dira: Amen.
- 26. Maudit soit qui n'accomplira pas toutes les paroles de cette doctrine-là, pour les exécuter! et tout le peuple dira : Amen.
- CH. XXVIII. 1. Il arrivera que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour garder, pour exécuter tous les commandemens queje te commande aujourd'hui, l'Éternel te rendra supérieur à toutes les nations de la terre.
- Elles viendront sur toi toutes ces bénédictions-ci, et l'atteindront, quand tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu.
- 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni aux champs.
  - 4. Béni sera le fruit de ton ventre, et le fruit de ton
- Ca. XXVIII. 1. 7973) Les cinq chapitres suivans sont d'une contexture très-poétique; le style, extrémement simple, atteint le dernier degré du sublime, et couronne dignement la noble fin du législateur. Ce document est analogue à ce ui est dit à la fin du Lévitique (ch. 26).
  - 4: בטנך Ton ventre. Voy. ci-dessus, ch. 7, v. 13.

בים. אחתו Sa sœur. Chez les Athéniens, il était permis à chacun d'épouser la fille de son père ; chez les Lacédémoniens, la fille de sa mère , et chez les Égyptiens l'une et l'autre.

23. ΠΠΠΠ Sept. μετὰ νίμενε ἀντοῦ, avec sa bru, et ils ajoutent: maudit soit qui couche avec la sœur de sa femme. Cette malédiction n'est pas dans notre texte.

26. אין Sept. qui ne persiste pas. רברי Ce mot est précédé de בי dans le Samarítain et dans plusieurs manuscrits fibèreux et chaldéens, et les Sept. cités par saint Paul, Galat, ch. 3, v. to. Après avoir détaillé plusieurs crimes secrets dans les précédens versets, celoi-ci comprend toutes sortes de crimes. Selon Aben Eara, 10°P N° se rapporte aux préceptes néglisé, et qu'in Nouvel de Leuceécuter, au préceptes mâtinés, et pen général, aux délits secrésique de particle par la vindicte publique.

zime pour bénir le peuple, quand vous aurez passé le Iardène: Schimone, Lévi, Iehouda, Issachar, Joseph et Biniamine.

- 13. Et ceux-là se tiendront pour la malédiction sur la montagne d'Ebal, Reoubène, Gad, Aschère, Zebouloune, Dane et Naphtali.
- 14. Et les lévites prendront la parole et diront à tout homme israélite, à haute voix :
- 15. Maudit soit l'honnne qui fera une sculpture ou une fonte, abomination de l'Éternel, ouvrage des mains d'un artiste, et qu'il placera dans un lieu secret! et tout le peuple répondra et dira: Amen.
- 16. Maudit soit qui méprise son père et sa mère et tout le peuple dira : Amen.
- 17. Maudit soit qui déplace les bornes de son prochain! et tout le peuple dira : Amen.
- 18. Maudit soit qui fait égarer un aveugle ! et tout le peuple dira : Amen.
- 19. Maudit soit qui fait incliner le jugement de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve! et tout le peuple dira : Amen.
- 20. Maudit soit qui couche avec la femme de son père! car il découvre le pan (du vêtement) de son père, et tout le peuple dira : Amen.
- 16. [] Qui méprise, verbe actif. Voy. ci-dessus, ch. 5, v. 16; ch. 21, v. 18; et Εx., ch. 21, v. 17. Septante ἐνμιζοη, meprisant, et en effet πλpp vient de πλpp, de là μλp mépris. μαλί Sept. ou sa mère.
  17. JDD Rac., DJ déplacer, qui déplace. Voy. ci-dessus, ch. 19, v. 14.
  - 18. השט Rac. השני rerer, qui induit en erreur. Voy. Lévit., ch. 19, v. 14.

v. 16, mais תוח חוח se dit lorsque ce dont il s'agit a commencé auparavant, et n'a pas encore cessé en ce jour.

12. "Tab" De bésés. Le Talmud (Soto, fol. 36) dit: Six triban montrent sur la montagne de Garitime, et six aur la montagne al'Ebal; les cohenime, les lévites et l'arche, étaient entre les deux montagnes; les lévites s'étant tournés vers la montagne de Garitime, réclièrent les hénédictions: Béni soit cétul qui ne fera pas d'idole, etc.; le peuple répondait Amen. S'étant essuite tournés vers la montagne d'Ebal, ils réclièrent la malédiction, et on répondait Amen. Il est singulier que les bénédictions soient omises dans le texte. Aben Esra prend, à tort, pour telles ce qu'on lit dans le ch. 28. Il y a douxe malédictions, nombre égal a celuit des tribas.

14. חלוים Les lévites, de la tribu de Lévi. שראל Israel, probablement les anciens et les juges; comment ces denx montagnes auraientelles pu contenir tout Israel?

15. ארור Maudit, digne de malheur. מעום בעתר Qui commet en secret et sor lequel la loi humaine n'a pas prise. אינון א

lent le lait et le miel, comme l'Éternel, Dieu de tes pères, 't'a dit.

4. Il arrivera, quand vous aurez passé le lardène, vous élèverez ces pierres que je vous commande sur la montagne d'Ebal, et tu les enduiras d'un enduit.

5. Tu bâtiras là un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierres, tu n'élèveras pas le fer sur elles.

 De pierres entières tu bâtiras l'autel de l'Éternel ton Dieu; tu feras monter dessus des holocaustes à l'Éternel ton Dieu.

 7. Tu égorgeras des victimes pacifiques et tu mangeras là, et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu.

8. Tuécriras sur les pierres toutes les paroles de cette doctrine-là, en les exprimant bien.

9. Moschéet les cohenime, les lévites parlèrent à tout Israel, en disant : écoute et entends, Israel; ce jour-ci tu es devenu un peuple à l'Éternel ton Dieu.

10. Tu écouteras la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu exécuteras ses commandemens et ses statuts que je te commande aujourd'hui.

11. Mosché commanda au peuple en ce jour, savoir: 12. Ceux-ci se tiendront sur la montagne de Gari-

ו מתקרי באד לישן ומיתרגם בשבפין לישנין לישנין לישנין לישנין du en unc langue, et expliqué

9- "Un manuscrit met 132 avantes mot, et le Syriaque l'exprime.

RDDH Met unique, racine P.30 au Ifphil; soye attentifs. Septante r.sies.

RDEH Met unique, racine P.30 au Ifphil; soye attentifs. Septante r.sies.

Rister-core. En arabe P.30 l'à la quatrieme conjugation a la même signification. ППП DNH Ge jour-ci. Le PINZ établit une différence entre cette expression et DNH II. La demires es dit lorsque la chose dont if s'agit commence en ce jour-là même, comme Pa-118, v. 24; Thren., ch. 2, comme ce ne ce jour-là même, comme Pa-118, v. 24; Thren., ch. 2

4. קיבוי Ebal. Le texte et la traduction des Samaritains ont בריוי (Voy. Notice sur les Samaritains.)

<sup>5.</sup> Maid Un autel. Leclere pense que l'autel dont il s'agit ici était composé des pierres dont il est parlé au verset 2, et sur lequelles on avait étrit. Cependint, dit Gueddes, le feu a dé défésiorer cette écritare; c'est pourquoi il regarde le verset 8 comme faisant suite au verset 4 de manière que les pierres dont était composé l'autel u'oni pas de rapport avec les premières. Voy. Jossé, c.h. 8, v. 3 os et suivans. Cette dérnière version paraît favorable à l'opinion de Leclere. Pira official de l'autel de l'autelle de

Vulgate, plane et lucide, clairement et lucidement, en beaux caractères.Le mot exprimer rend exactement le sens ambigu du texte. Ben Ousiel dit

- 18. Et l'Éternel t'a fait dire aujourd'hui d'être à lui un peuple particulier, comme il t'a dit, et d'observer tous ses commandemens;
- 19. Et de te rendre supérieur à toutes les nations qu'il a faites, en louange, en renom et en gloire, et pour que tu sois un peuple saint à l'Éternel ton Dieu, comme il a dit.
- CH. XXVII. 1. Mosché et les anciens d'Israel commandèrent au peuple, en disant : gardez tout le commandement que je vous commande aujourd'hui.
- Il arrivera au jour que vous passerez le Iardène (pour entrer) au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu t'élèveras de grandes pierres et tu les enduiras d'un enduit;
- 3. Et tu écriras dessus toutes les paroles de cette doctrine-là, des que tu auras passé, afin que tu arrives au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où cou-

3. NRII הארורה אורורה אורורה אורורה אורורה אורורה אורורה ואורורה ואורורה אורורה אורורה ואורורה בגב commentaturs se sont pas, a "accord s'il s'agit de tout le Penta-teuque, du Deutéronome, du Décalogue, ou seulement des bénédictions et malédictions; ainai l'entend Jos-phe, c'antiquit., liv. IV, ch. S. Cette dernière conjecture est la plus probable. D'après Josué, ch. 8, v. 3s, 'l s'agit de la transcription du Deutéronome. Voy, aussi jihâd, ch. 24, v. 56. Une autre question est, si ces mots sont de Mosché ou d'un écrivain postérieur. La fixation de l'époque de la rédaction du Pentateuque peut seule jeter quelque lumière sur cette question.

ללים! אייבלף בלכל בטובר בואי בלאכול לכוח אלהם לבקור יהדע אלם פאר: 3 (לכילים לק אלים בקור יהדע אלה! איז לד הדלילים לק אלים אלה היה אים האלילים לאלה לאלה היה כו ההאליל מאר ולוצו יהדע א איבלה לקלינים היה בלה קרות אקולף לאלה בלא איבלה היה כו ההאליל מאר ולוצו יהלים ולילים אלים היה כו ההאליל האר האלים ולילים ולאלים ולאלים הברילה ולאלה לבלה הלחות האלים וללים הלילים בל לכן ביניה אחר האלים הלילים כן ולאכם פלילים הרילים האלים להלילים להלים בלילים בלילים בלא אלים הרילים האלים להלילים להלילים להלים בלילים בלא אלים אלילים להלילים להלילים בלא אלילים בלא אלילים בלילים בליל

CH. XXVII. I. []]77 Aujourd'hui, pendant que je suis avec vous; de même []]77 du verset suivant, signifie plutôt lorsque, que au jour. Voir sur le mot []]7, Gen., ch. 3, v. 5.

2. TUD, DIN PIUT In les enduires d'un enduir. PIU Recine TIU or TUD, de la le substantif TIU; les Septante ont également cette resemblance du verbe et du nom supérus sirvés avin; tu les pouderess de poussière. Valgate calce levégadés cos, su les univas avec de la chaux. Gr. Ven. a num ent qui exprime mieux le seus de l'original: "avaierue sérais avais", su les univas avec du montier. D'après le verset suivant, il s'agit de mette en ne calcit un les pierres avant d'écrire dessus; sans doute pour les rendre plus lisses; il n'est pas dit que ce soit de la chaux; le texte n'en dit rien; c'est probablement un enduit pour écrire dessus; c'est pourquoi quelques-uns ont pende qu'il s'agissait de passer une conche de chaux par dessus l'écriture; ce qui n'est ni probable, ni conforme au texte.

raitre la (dime) sainte de la maison, je l'ai aussi donnée au lévite et à l'étranger, à l'orpheliu et à la veuve, selon tout le commândement que tu m'as commandé; je n'ai pas transgressé ton commandement et je n'ai pas oublié.

- 14. Je n'en ai point mangé dans mon affliction, je n'en ai point enlevé pour objets impurs, je n'en ai pasdonné pour un mort; j'ai obéi à la voix de l'Éternel mon Dieu, j'ai exécuté selon tout ce qu'il m'a ordonné.
- 15. Jette un regard du séjour de ta sainteté, du ciel, et bénis ton peuple Israel et la terre que tu nous as donnée, comme tu l'as confirmé par serment à nos ancêtres, un pays où coulent le lait et le miel.
- 16. Aujourd'hui même l'Éternel ton Dieu t'ordonne d'exécuter ces statuts et les jugemens tu observeraset tu les exécuteras de tout ton cœur et de toute ton âme.
- 17. Tu as fait dire aujourd'hui à l'Éternel d'être pour toi un Dieu, (t'engageant) à marcher dans ses voies, à observer ses statuts, ses commandemens et ses jugemens, et à écouter sa voix.
- 15. השטים De קדים inusité au Kal, et qui signific, au Niphal et au Hiphil, se pencher devant, voir après quelque chose; מן השטים du ciel, assigné comme séjour à la divinité.
- 16. בכל לבבך ובכל נמשך De tout ton cœur et de toute ton dme. Voy. ci-dessus, ch. 4, v. 29, et ch. 6, v. 5. Les Sept. mettent le pluriel.
- 19. PIUNI Racine "Dus dire. Passage difficile; Dieu paral le régime direct du verhe dire, qui ordinairement n'a pas un régime semblable. Selon Gesenins, ce mot ne sort pas ici de son acception ordinaire, pusqua, être d'accord, consenti; lu as consenti à ce que lehova soit ton Dieu, et "PIUNIT du verset suivant, lehova a consenti à ce que lu fusses son peuple. Michaelis, Mendelsolin, Aben Esra, larhi, prennent

וב לאוני Dans mon deuil , de באוני étre en deuil ; de là אביון deuil. Isaïe , ch. 29 , v. 2. Celui qui était dans l'affliction pour un mort, et qui alors était impur. בטמא A un usage immonde. ולא נתתי ממנו למת Je n'en ai rien donné pour un mort. Il y en a qui pensent qu'il s'agit des repas funéraires que, sclon Rosenmüller, les Hébreux faisaient, et où ils invitaient les parens et amis du défunt. Nous ne connaissons que le repas de confortation (חבראה) qui ne se donne qu'aux personnes en deuil, au retour de l'enterrement, repas qui consiste en pain, œufs et vin. (Voy. II Sam., ch. 3, v. 35; Jérémie, ch. 16, v. 7, et Ezéch. ch. 24, v. 17, et 22.) Vater rapporte un usage judaïque (que nous ne connaissons pas), de mettre des vivres dans le cercueil lors d'un enterrement. Selon Ben Ouziel, il s'agit de vêtemens de morts (תכריכן), auxquels n'a pas été employé ce dont il est ici question. C'est l'opinion talmudique. Le באוך dit : les Égyptiens avaient coutume d'offrir leurs premiers fruits à Isis, qu'ils appelaient mère des agriculteurs; ils mangeraient alors en tristesse, en souvenir de la mort d'Isis et de son époux Osiris, tués par Typhon.

des fruits de la terre que tu m'as donnée, Éternel! Et tu l'y déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu t'inclineras devant l'Éternel ton Dieu.

- 11. Tu teréjouiras avec tout le bien que l'Éternel ton Dieu t'a donné et à ta maison, toi et le lévite et l'étranger qui est au milieu de toi.
- 12. Quand tu auras achevé de dimer toute la dime de ton revenu, dans la troisième année, année de la dime, tu donneras au lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve; ils mangeront dans tes portes et seront rassasiés.
- 13. Tu diras devantl'Eternel ton Dieu: j'ai fait dispasalué par tous les artisans qui s'arrétaient sur son passage. Pendant l'entrée, les fanters erteulissalent et on arrivait ianis jusqu'à la montagoe de la maison sainte (n'un 17). La chacun, même le roi; chargeait as corbeille sur l'épaule, et récliait le Pasume 5.0, meomençant par Haleloulia. Arrivé dans l'enceinte sacrée (n'110), on faisait silence. Alors les lévites entonnaient le Pasume 30, jué 'exalioru'. On sacrifait les pigeons, et on remettuit aux sacrificateurs ce qu'on apportair, et pendant que l'offrant tenaît as corbeille sur son épaule, il récliait ce qui se trouve cié du verset 5 au verset to, jusqu'au mot n'în'.
- 13. ΤΟΥ) <sup>1</sup>3 Toute la dime, exprime de nouveau ce que dit dijà le mot Π΄23n lu auras acheci. Τυγμο Πυν L'année de la dime. Aben Esra dit que c'est la dime à donner au pauvre (1)3 ΤΟΥ), qu'on ne doit qu'à la troisième année de la période septensire (ΠΥ) ΤΟΥ), qu'on ne doit qu'à la troisième année de la période septensire (ΠΥ) ΤΟΥ); alors les dimes secondes stiaint remplacées par celle des pauvires. Rien, dit Vater, n'indique pourquoi octet année s'appelle année de la dime.... Ce qu'on donnait, ajoute-t-il, aux lévies, aux étrangers, aux veures et aux orphélins, était très-vraisemblablement quelque autre chose que la dime. Más la quantité de ce qu'il y avait à donner n'est indiquée ni ici, ni ailliers:
- ו מנשר שני ) Les Septante tradusent par le pluriel בי איני ( בונשר שני ).

בילני להלבול פאבות הפרב פור בילות לכן כלטלת בקלני לקיל מקר האלקה באלות באלחלה באלחלה באלחלה באלחלה האלחלה האלחלה

Septante zal vor μόχθοι κμών, notre chagrin, comme Gen., cb. 41, v. 51. וס. דותנחתו Tu la déposeras, la corbeille. Voici la description que donne le באור d'après la Mischna, de la cérémonie des prémices ( בכורים ). Les riches les apportaient dans des vases d'or et d'argent; les panvres, dans des corbeilles d'osier; c'est le NUD dont il est question au verset 2, et dont se servaient les cultivateurs. Si l'on apportait différens fruits, ils n'étaient pas mêlés ensemble, mais l'orge était en bas, le froment dessus, ensuite les olives, puis les dattes, et des feuilles entre chaque sorte; les figues étaient attachées antour et les raisins pendaient debors; les tonrterelles et les pigeons étaient suspendus au côté, comme ornement. Les bourgades du canton s'assemblaient dans la ville du chef-lieu, ponr former un plns grand nombre; les pèlerins passaient ainsi la nuit dans les rues de la ville. Le matin le surveillant disait : levons-nous, montons à la maison de notre Dieu. Le cortége était précédé d'nn bonf dont les cornes étaient couvertes d'or et avant une conronne sur la tête; des faufares סטרים באומרים רי ouvraient la marche, et les pèlerins chantaient ( Ps. 122, v. 1), jnsqu'à l'arrivée près de Jérusalem. Là le cortége députait vers la ville et préparait en attendant les prémices. Les pachas (MMD), les seconds (ND), les trésoriers, sortaient de Jérusalem pour aller au-devant. La députation était composée selon la dignité des arrivane. Entré à Jérusalem, le cortège était

et tu lui diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis venu au pays que l'Éternel a confirmé par serment à nos ancêtres de nous donner.

- 4. Le cohène prendra la corbeille de tes mains, la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu.
- 5. Tu prendras la parole et tu diras : mon père l'Araméen était errant ; il descendit en Égypte, y séjourna avec un petit nombre de gens, et devint là une nation grande, puissante et nombreuse.
- 6. Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous affligèrent, et mirent sur nous un travail dur.
- 7. Nous criames à l'Éternel, Dieu de nos pères; l'Éternel entendit notre voix et vit notre misère, notre tribulation et notre angoisse.
- 8. L'Éternel nous fit sortir de l'Égypte avec une main puissante, un bras étendu, une grande terreur; avec des signes et des prodiges.
- g. Et nous amena dans cet endroit-ci, et nous donna ce pays-là, pays où coulent le lait et le miel.
- . 10. Et maintenant voilà que j'ai apporté les prémices Le Syriaque a אורן אורן אור בי Le Syriaque a אורן אור בי Le Syriaque a בוא קמו peut significe erront, voyaçur. Ps. 119, v. 176, אור אור בי Leste massoritique a Talk qui peut significe erront, voyaçur. Ps. 119, v. 176, Talk a ce sena. Ici il s'agirait d'indiquer la vie nomade des patriarches (Vater, Rosenmüller et Aben Esra ). Ainsi la traduction servit; mon pier dult un Syriac erront et vagalond. Le sena est obacur mais cette dernière version est la moins naturelle; il y avait peut-être בי היים בי Leste dernière version est la moins naturelle; il y avait peut-être dernière dernière dernière de dernière dernière avait l'Araméra; ce qui est vrai. Nous avons suivi la traduction de Mandelshion.
  - 6. וירעו אתנו חמצרים Les Égyptiens nous traitèrent mal. Voy. Exode, ch. 1, v. 14.
    - קר ענינו ארן ענינו Notre misère. Voy. Exode , ch. 4, v. 31. Septante ארן ענינו

אצאדות (איין איין) (ette expression extremarquable: יון בול באר (איין) (בול באר (בול באר

5. July Tu repondrus. July Signific litteralement repondre; tu répondre de au auchème quit demandern : qu'as-tu apporté? Ce mot signifie aussi reprendre le discours. Jul Tulk Unik Ounklonse traduit INEUN [3]—NUN IN TUNK D'UN Coulème voulut perdre le pire. Seplante Lupies à réclass à exert pour, mon père a perdu la Syrie; mais le teste de Complat à riviser», et le teste alec. a sériadir, a quitté. Ces différentes versions rendeau INN UNIK. Cest la leçon qu'adopte Houbigant, qui traduit : fames urgebat patrem meum; la faim pressuit mon père, il dérive D'IN de l'arabe. Vulgate : Syries persequebature puterem meum, comme les Seplante et le Châldéen. Tulk Expri pour Tulk, et 12/IN pour le sujet.

- 14. Il n'y aura pas dans ta maison un épha et un épha, un grand et un petit.
- 15. Tu auras des pierres (à peser) exactes et justes; tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne.
- 16. Car, est en abomination à l'Éternel ton Dieu, quiconque fait ces choses-là, quiconque fait une infamie.
- 17. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek, en chémin, lors de votre sortie d'Égypte.
- 18. Comme il t'a rencontré en chemin et est tombé sur la queuc de tous les faibles derrière toi, pendant que tu étais las et harassé; ne craignant pas Dieu.
- 19. Quand l'Éternel ton Dieu t'aura donné du repos de tous tes ennenis, à l'entour, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour le posséder, tu effaceros le souvenir d'Amalek de dessous le ciel; ne l'oublie point.
- Сп. XXVI. 1. ll sera, quand tu seras arrivé au pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, que tu l'auras pris en possession, que tu t'y seras établi.
- 2. Tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre que tu recueilleras de ton pays que l'Éternel ton Dieu te donne; (les) ayant mis dans une corbeille, tu iras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom.
  - 3. Tu viendras vers le cohène qui sera en ce temps-là,
  - 3. ภหมา Ben Ouziel dit : tu le mettras dans des paniers et dans du

אחר וברו נותר היא בקוני בקוני ואין אין פי נראף מי בי בא הקוני בקוני ואין אין בקרבי בקוני בקוני

<sup>17.</sup> עמלק .... זכור .... אים Amalek. Voy. Exode, ch. 17, v. 8; mais où la circonstance mentionnée dans ce verset ne se trouve pas.

<sup>18.</sup> במוין De במו (Dear, extrémité de quelque chose; l'arrière-pard et ne terralement pur pur pur comme curity) puille. puirle par par le ne craignant pas Dieu. Selon Cunklousse, ces mots paraissent se rapperter aux Iaraclites. Selon les Septante, Saadina et la Vulgate, ils ae rapportent à Annalè. Noter tenduction laisse la chose indécise.

Cn. XXVI. 2. בעראשית Des prémices Voy. Exode, ch. 23, v. 195 ch. 34, v. 26, et Lévit, ch. 23, v. 10. בענא Dans une corbeille. Voy. iufrà, ch. 28, v. 5, 17.

du frère mort, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israel.

- 7. Maissi cet homme n'a pas envic de prendre sa bellesœur, sabelle-sœur montera à la porte vers les anciens, et dira: mon beael-frère refuse de rétablir à son frère un nom en Israel, il ne veut pas m'épouser par droit du levirat.
  - 8. Les auciens de la ville le feront appeler et lui parleront; il se présente et dit : je n'ai pas envie de la prendre.
- g. Sa belle-sœur s'approchera de lui aux yeux des anciens, et ui tirera son soulier du pied et lui crachera à la figure; elle reprendra et dira: ainsi est fait à l'homme qui n'édife pas la maison de son frère.
  - 10. Et son nom sera appelé en Israel , la maison du soulier tiré.
- 11. Lorsque des hommes se querelleront l'un avec l'autre, et que la femme de l'un d'eux s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, et, étendant sa main, elle empoigne les parties honteuses;
  - 12. Tu lui couperas la main; n'aie point pour elle un regard de pitié.
  - 13. Qu'il n'y ait pas en ton sachet une pierre et une pierre, une grande et une petite.

tous par un acte à s'acquitter l'un ou l'autre de ce devoir, au cas où leur frère mourrait sans postérité. Ce R. Guerschone était de Mets; il avait mérité le titre de Pere de l'exil; il a vécu dans le onzième siecle. On n'est pas sûr du lieu qu'il habitait: on croît que c'était Troyes.

- וו. Parties honteuses , de שום avoir honte.
- וים אוים חצף De מים, qui signifie comme מים couper. Selon Aben Esra, la peine est évaluée pécuniairement.
- 13. כיסן Selon Aben Esra, l'étui pour mettre les balances; Ben Ouziel de même אבן ואבן. ברתק Wine pierre et une pierre, c'est-à-dire, double, de poids différent. Voy. Lévit., ch. 19, v. 36.

7. יבם אתי De יבם lexirer, pour יבם me levirer.

9. TE'TH Elle retierra. Ruth, ch. 4, v. 7 et 8, il y a le verbe n'yo qui a la même signification, avec la différence, dit le Biour, que dans Ruthi li sagit d'une acquisition; l'Acheteur de son soulier en signe d'acquisition; on se sert de n'yo det doucement, ici c'est un signe de mépris; elle de le soulier avec violance TE'TH. — 17223 — TPTH Elle Init crachera dans la figure. C'est le vrai sens du teste hèbres, comme s'il y avait 1723 — Sens du teste hèbres, comme s'il y avait 1723 — Chee les Orientaus, crache devant dique, comme s'il y avait 1725 — Chee les Orientaus, crache devant quelqu'un est un acte de mépris. Ounklouse traduit 1712NA ipTuTT de le lui crachera à la figure. PTI En arabe signific vomir des injures contre quelqu'un est un acte de mépris.

 fera étendre et frapper devant lui un certain nombre de coups, selon sa méchanceté.

- Il lui fera donner quarante (coups), pas davantage, de peur que s'il continue de le faire battre audelà, une flagellation considérable, ton frère ne soit déprécié à tes yeux.
- Tu n'emmuseleras pas le bœuf quand il foulera le grain.
- 5. Quand deux frères demeureront ensemble, et que l'un d'eux meurt sans laisser de fils, la femme du mort ne sera pas (l'épouse), au dehors, d'un étranger; son beau-frère viendra vers elle et la prendra pour femme, et consommera le levirat.
  - 6. Et le premier-né qu'elle enfantera portera le nom

5. באות Des frères, et non pas senlement parens, signification que ce mot a souvent אותר Ensemble, dans le même endroit. מבותר בא בשנה בא בשנ

6. Π'ΠΙ Le Samaritain ajoute 12Π, Vulgate id. D'PP Restron, succèder a li pience le nom et possèder a les hiesa du défunt. L'asseg-du levirat a existé avant Mosché; nous le trouvons dans la famille de Jécob; voy. Gen., ch. 38, v. 10. YMR Litt. de son frère; il a'geit du nom de famille et pas du nom propres le Septante n'on ten 21 MY. C'est une bonne leçon. 'ΝΑΤΡΙΟ 1010 ΠΠΟ ΝΤΙ Ε΄ τημε son nom ne soit pas 4 ffsosé-d'álsond, de stables généalogième. Ce droit du levirat, dit Rossen-müller, a sans doute pour origine l'opinion, a lors dominante parmi les larselites, que l'immortalité du nom consistait à ter-écrits ur le satbles généalogiques. Le législateur, continue-t-il, ne ponvant abolir cet nasge, l'a du moins restreint au senl cas où le défunt n'avait pas laissé de postérité.

mort. וו It le fera tomber, prosterner; il ordonnera qu'on l'étende devant lui. ברי רשעתו במספר Seton sa culpabilité au nombre de coups; nombre déterminé dans le verset suivant.

3. ארבטים Ouarante. Et afin que par erreur on n'en donne pas un de plus, le Talmud a fixé trente-neuf coups, et Josèphe de même (liv. 4, ch. 8). Iar'hi lit le mot final במספר avec le mot initial מרבעים; c'est vers le nombre quarante, c'est-à-dire trente-neuf. לעיניך לעיניך Sept. asympation inarries say, qu'il soit couvert d'opprobre devant toi. Ben Ouziel de même יתבןי . La Vulgate paraphrase : ne fæde laceratur ante oculos tuos abeat frater tuus; afin que ton frère ne s'en aille déchiré honteusement devant tes yeux Michaelis remarque avec raison que quelques coups de plus ne rendent pas un homme plus méprisable; et il dérive 7702 de 770 dans le sens de brûler, comme les Latins disaient urere loris, brûler de coups de courroie. Toutefois il est plus naturel de laisser à la racine 770 sa signification ordinaire, être méprisable, faible; afin que ton frère ne succombe épuisé sous les coups. Il faut convenir cependant qu'il serait contre la grammaire de faire dériver מלל de לקף, car il faudrait בקלה, à moins de regarder le בקלה emphatique. Mais toujours faudrait-il בקל.

4. DDIN — DDIN En arabe signife brize le carillage. Pour compendre cette décleus, il faut savoir qu'eo Orient no fait triouver le bié moyennant des chars qu'on fait passer dessus. Ces chars sont attelés de beads muséles pour les empécher de manger. L'écrivain sacré veut à aboit cet uagé. UPJI De UTI batte le blé. (Voy. Notes supplémentaires.)

- 18. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté de là; c'est pourquoi je t'ordonne de faire cette chose-là.
- 19. Quand tu feras ta moisson dans ton champ, et que tu oublies dans le champ une poignée d'épis, ne retourne pas pour la prendre; qu'elle soit pour l'étranger, l'orphelin et la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu le hénisse en toutes les œuvres de tes mains.
- 20. Quand tu secoueras tes oliviers, ne cueille pas après; que ce soit pour l'étranger, l'orphelin et la veuve.
- 21. Quand tu vendangeras tes vignes, ne grapille pas après; que ce soit pour l'étranger, l'orphelin et la veuve.
- 22. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, c'est pourquoi je t'ordonne de faire cette chose-là.
- Cit. XXV. 1. S'il y a une rixe entre des hommes, ils viendront devant la justice, qui les jugera. Ils (les juges) justifieront le juste, et inculperont le méchant.
  - 2. Si le méchant a mérité d'être battu, le juge le

fruit. On trouve le Njöhad, Jasie, ch. 28, v. 27. 18DD De J18B benefae serie (voy. Exich., ch. 17, v. 6). Ne recherche pas esse fruits restient series of the series of the series of the series of the series Harris verbe impersonnel, pniaqu'il ne se rapporte pas à un nom seprimé auparavant.

בו. לעולל Voy. Lévit. , ch. 19, v. 10.

CB. XXV. 1. מער Le méchant, le coupable. Ce mot a la même signification, Exode, ch. 2, v. 13; ibid., ch. 23, v. 7; Nomb., ch. 35, v. 31.
2. [2] Comme [2] — אונה ביל היא בייר בייר מאראים, digne de coups;

de même I Sam., ch. 20, v. 31. MD 12 Fils de la mort, pour digne de

talmudique de ne pas recevoir de témoignage de parens. C'est pour lever la contradiction qui semble exister entre ce précepte et le verset 5 da ch. 20 de l'Exode, et le v. 9 du ch. 9 du Deutéronome; ici il s'agit de la justice humaine, et là de la justice divine.

17. בר יתופו Étranger orphelin. Plusieurs anciens traducteurs paraissent avoir lu נר ויתום Les Sept. ajoutent אלמנה et on le trouve dans deux manuscrits hébreux. בנד אלמנה Le vétement de la veuve , on tont autre objet dont elle ne pent se passer sans peine. On n'est pas d'accord dans le Talmnd s'il est également défendu de prendre ce qui appartient à une veuve riche. Cette divergence d'opinions tient à la question importante, s'il est permis ou non de rechercher les motifs des prescriptions mosaïques, et d'en déduire des conclusions pratiques. Si cela était permis, il s'en suivrait qu'on pourrait prendre pour gage l'avoir d'une veuve riche. Le Talmud se prononce contre la recherche des motifs, si ces motifs ne sont pas indiqués dans la Bible ( Creuzenach , Thariag , p. 69 ).

<sup>19. 3</sup> Voy. Lévit., ch. 19, v. 9.

<sup>20.</sup> מתחבם au Kal , De מחבם secouer un arbre pour en faire tomber le

- Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu a fait
   Miriame, en chemin, lors de votre sortie d'Égypte.
- 10. Quand tu auras prêté à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras pas dans sa maison pour prendre son gage;
- 11. Tu te tiendras dehors, et l'homme à qui tu prêtes t'apportera le gage dehors.
- 12. Et si l'homme est pauvre, ne te couche pas dans son gage.
- 13. Mais rends-lui le gage au coucher du soleil, qu'il couche dans son vêtement, et te bénisse; et à toi ce sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu.
- 14. Ne retiens pas le salaire du pauvre et de l'indigent, qu'il soit de tes frères ou d'entre les étrangers ( qui demeurent) dans ton pays, à tes portes.
- 15. Le jour même tu donneras son salaire, que le soleil ne se couche pas dessus, car il est pauvre, et c'est vers quoi son désir se porte; afin qu'il ne crie point contre toi à l'Éternel et qu'il n'y ait pas en toi un péché.
- 16. Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfans, et les enfans ne seront pas mis à mort pour les pères ; qu'ils soient mis à mort chacun pour son péché.
- 17. Ne fais pas incliner le droit de l'étranger ni de l'orphelin, et ne prends pas pour gage le vêtement de la veuve.
- 16. בנים אבות על בנים Les pères ne doisent pas être mis à mort pour les enfans. Ches plusieurs peuples de l'antiquité, était l'usage de faire mourir les enfans pour les crimes de leurs pères. Voy. Quint. Chr. livre 6, chapitre 11.6. Le vernet est cité textuellement II Rois, ch. 14, v.6. Voir aussi Jér., ch. 31, v. 30; Éxéch, ch. 18, v. 30. Ounkl. traduit Dy par [V EUT] pur le dire des fits. C'est l'opinion TOME V.

לאלים זר היוס ולא יליוקר פ"ר אלללים: 8, טללים אילים או שללים אילים אילי

<sup>9.</sup> זכור Voy. Nomb. , ch. 12 , v. 10.

<sup>10.</sup> ווח ום או בי חשות prétes; de משות prétes de משות Un préte; voy. Prov., ch 22, v. 26. מאומרי Quelque chose, comme Gen., ch. 40, v. 15. מאומרי Pour prendre un gage; voy. ci-dessus, ch. 15, v. 6 et 8.

<sup>12. 13</sup>y Pauore. Voy. Exode, ch. 22, v. 24.

<sup>13.</sup> ΠΡΊΙ Septante ἐλειμοσόν», aumône. C'est cette signification qu'a aussi ce mot ches les Arabes, les Chaldéens et les Juis modernes.

<sup>14.</sup> puy לא תעשק Voy. Lévit., ch. 19, v. 13.

<sup>15. 1012</sup> En son jour. Septante aidquesis, le même jour. 19 MR Et à lui, à ce salaire; 1703 MR 100 MR il déce son ame, il le désire avidement; comme Jérém., ch. 24, v. 27, et Ps. 55, v. 1. Septante sai is aire figs in i ivita, et à cela il dirige son espoir.

maison; ou bien le dernier mari qui l'avait prise pour femme meurt;

- 4. Son premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra la reprendre pour qu'elle redevienne sa femme, après avoir été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donue pour héritage.
- 5. Quand quelqu'un prendra une nouvelle femme, il n'îra point à la guerre, et on ne lui imposera aucune charge; mais il sera exempt dans sa maison pendant un an, et il réjouira la femme qu'il aura prise.
- On ne prendra point pour gage la meule supérieure, ni la meule inférieure, parce qu'on prendrait pour gage la vic.
- 7. S'il se trouve quelqu'un dérobant une personne de ses frères, des enfans d'Israel, qu'il l'aura asservie et l'aura vendue, ce voleur-là mourra, et tu ôteras le mal du milieu de toi.
- Prends garde à la plaie lépreuse, afin de bien observer et d'exécuter selon ce que vous enseigneront les cohénime les lévites; comme je leur ai ordonné, ainsi vous observerez de faire.

inferieure. Ni aucune meate de deux meules, parce que l'une sans l'autre ne peut pas aservir. Aindi te seus est; no preuda ni un moullin euclier ni même une partie. במוד הוא מודע במוד במוד מודע במודע במו

<sup>7.</sup> אבנ נפש Dérobant une personne. Voy. Ex., ch. 21, v. 16. דותעמר De ייסי voy. ci-dessus, ch. 21, v. 14.

<sup>8.</sup> און צרעת צרעת Plaje de lèpre. Voy. Lévit., ch. 14.

DINB une transgression. INPID III liver de ecision. Moise, dit Lecierc, a trouvé le divorce établi et l'a circonacrit dans de justes hornes. Selon la loi de Moise, le magistrat l'intervient pas dans cet acte, tout-à-fait privé. Le Talmad en a multiplié les difficultés. (Yoy. Notes supplémentaires.)

4. NY Ce verset est le deuxième membre (apodosis) de la période, dont le premier (protasis) est contenu dans les versets 1, 2, 3. INIXDIT C'est le Hothpael ou troisième passif. NYDIT NY) Ne churge pas de péc-ché. Saus cette défense, il y aurait à craindre un échange continuel des femmes; ce qui est une abomination.

6. ') Jun M') Quaklouse During and M' is ne prendra pas de gogs.

"Jun De ') In Conde; as a propre, there une conde pour lier quelqu'un, et par extension lier quelqu'un, par le gaeq qu'il dépose. [17] Menle, moulin à bras composé de deux pierres; c'est pourquoi ce mot est au duel. Voy. Exode, ch. 1; v. 5; Isafe, ch. 4; v. 2. In Il La meule supérieure qui est montée sur l'inférieure, mais désigne aussi la meule

main, sur la terre où tu viendras pour la posséder.

22. Si tu voues un vœu à l'Éternel ton Dieu, ne tarde pas'a l'accomplir, car l'Éternel ton Dicu le redemandera de toi, ainsi il y aura en toi peché.

23. Mais si tu t'abstiens de vouer, il n'y aura pas en

toi un péché.

24. Ce qui est sorti de tes lèvres tu le garderas et l'exécuteras, comme tu auras voué à l'Éternel ton Dieu le don volontaire, que tu auras prononcé de ta bouche.

25. Lorsque tu arriveras dans la vigne de ton prochain, tu peux manger des raisins à ton appétit jusqu'à en être rassasié, mais tu n'en mettras point dans ton vase.

26. Lorsque tu arriveras dans le (champ de) blé de ton prochain, tu pourras arracher des épis avec la main, mais tu ne porteras pas la faucille dans le blé de ton prochain.

CH. XXIV. 1. Lorsqu'un homme aura pris une femme et aura cohabité avec elle, s'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce devant ses yeux, parcequ'il aura trouvé en elle quelque chose de honteux, il lui écrira une lettre de scission, la lui donne à la main et la renvoie de sa maison.

2. Elle sort de la maison, s'en va, et sera à un autre homme.

3. Le dernier mari la prend en haine, il lui écrit une lettre de scission, la lui donne à la main, la revoive de sa de Schamaï est qu'il s'agit de l'adultire; l'école de Hillel est pour une chore déplaisante quelle qu'elle soit. Mais la première opinion a contre elle la pénalité infligée à l'adultire; c'est la mort Voy. ed-essaus, ch. 37, v. 23. Oudhlousse et Ben Ousiel tradultiert par n'yay.

(alors il hudrait Țunn. au Kol); khī Țunn. - 'pink-' pink-' pink-' huni si il et dit : à l'étrauger tu peux donner des iutérêts (au Hiphā', faire faire quelque chose par quelqu'un), mais non à ton fêtre. Quoi qu'en dise le Talmud, il est érideut qu'il agit d'une simple permission et nou d'un préceptel. Il est défendu de gaguer gros avec son concisione, et uon avec l'étrauger. Cette distinction est naturelle, et raiste eucore ches toutes les uations, de fait et de droit (Voy. Notes supplémentaires.)

26. חלים Des épis; de מלא couper, mot qui , au Piel, siguific proférer; Ps. 106, v. 2.

Ca. XXIV. 1. 7.2 KZI '12 Parce qu'il trouve en elle. Abeu Esta partila voir en devant lei ril 3 KZIO on qu'il trouve en elle. 7.2 T rella voir en devant lei ril 3 KZIO on qu'il trouve en elle. 7.2 T rella lei lei les tall'andistes out controversé pour avoir en quui consiste cette chose déplaisante qui peut motiver le divorce. L'opiuion de l'école

qu'il aura choisi, en l'une de tes villes, où il lui platt; ne l'opprime point.

18. Il n'y aura pas une prostituée d'entre les filles d'Israel, ni un prostitué d'entre les enfans d'Israel.

19. Tu u'apporteras point dans la maison de l'Éternelton Dieu, pour aucun vœu, le salaire d'unecourtisane, ni le prix d'un chien, car tous les deux sont une abomination de l'Éternel ton Dieu.

20. Tu ne prendras point d'intérêt de ton frère, soit intérêt d'argent, soit intérêt de comestibles, ni l'intérêt d'aucune chose qu'on prête à intérêt.

21. De l'étranger tu peux prendre de l'intérêt, mais tu ne prendras pas d'intérêt de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse en tout où tu mettras la

20. ΤΡΤΠ Ν') Ounkloass et Ben Ousiel 1271 N' n'augmente par à ton frère; ne lui paie pas un intrêt. ΤΡΤΠ Racine ΤΡΙΙ (V.V. Exode, ch. 23, v. 45). Ainsi, d'après le Targum, le sens de la défense est: ne donne pas d'intérêt, ne fais pas que ton frère opprime. ΤΡΤΠ Est au donne pas à intérêt. Les Septante de même; il est évident que c'est le sens le plus naturel. Dans ce sens, la défense se rapporte au préteur; voy. Exode, ch. 23, v. 45, [Leit, ch. 25, v. 36, oui în e s'agit que de la défense de prendre de l'intérêt du pauvre; lci il s'agit que de la défense de prendre. Le Biorn dit que cette dééense a port orijet de détourner les Israélites du commerce et de les attacher d'autant plus à l'agriculture, à laquelle l'autre est plus préjudiciable qu'au commerce, on le profit compense souvent la perte qu'entrale l'intérêt.

18. חשרים Consacrée à la prostitution. Voy. Gen., ch. 38, v. בו. שרים Impudique, effeminée. Les Sept. traduisent ainsi ce verset : qu'il n'y ait pas de courtisane pormi les filles d'Israel, et qu'il n'y ait pas de débauché parmi les fils d'Israel. Voy. Notes supplémentaires.

19. האון זותא Don de courtisane. מתנן זותא De וחון donner, avec transposition de lettres et augmentation de la lettre > Gesenius dérive ce mot de תנדן qui a la même signification. בריב Priz du chien. Septante anaqua surie, échange du chien, et les autres interprètes de même. מכך De חחם inusité, et qui signifie vendre, comme . Il s'agit ici de récompenses données aux impudiques de l'nn ou de l'autre sexe pour des actions honteuses. Celui qui s'y prête parmi les hommes s'appelle and chien, dont il imite l'impudicité; de même en grec zorondie, cynaedus. Vater n'est pas éloigné de croire qu'il faut entendre par בלב non le prix infame dont on vient de parler, mais d'un chien vendu et dont le montant serait offert à Dieu. Il est vrai qu'il y aurait par là disparate dans la suite du discours; mais il s'y trouve tant d'ordonnances hétérogènes qu'il ne faut pas qu'il y ait absolument relation. On sait au reste que le chien est très-méprisé en Orient, quelle que soit l'utilité de cet animal fidèle. Voy. lahn, Arch. bibl., tome 1er, partie 1re, 660.

- 10. Quand tu sortiras en armes contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise.
- 11. S'il y a parmi toi un homme qui n'est pas pur, par quelque accident de nuit, et sort du camp, il ne rentrera pas dans le camp.
- 12. Et sur le soir il se baignera dans l'eau, et quand le soleil sera couché il reviendra au milieu du camp.
- 13. Tu auras quelque endroit hors du camp, et tu sortiras là-dehors.
- 14. Tu auras une fiche dans tes armes, et quand tu voudras t'asseoir dehors, tu creuseras avec cela, tu t'asseveras, et tu couvriras tes excrémens.
- 15. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te délivrer et livrer tes ennemis devant toi. Que ton camp soit donc saint, afin qu'il ne voie en toi aucune chose honteuse et se détourne de toi.
- Ne livre pas à son maître un esclave qui se scra sauvé chez toi d'auprès son maître.
  - 17. Avec toi il demeurera au milieu de toi, dans le lieu
  - 14. דוף Un pieu. En arabe אין הוקטונים עם pieu enfonce dens la terre.

    Dans le langage lalmudique (חיידות) די דוף et le soc de la charrue.

    Onakloosse RIDO d'où en latin sica, stylet. אין דוף Tipe the second prince. En syriaque אין siguifie il a armé. Oanklousse אין דוף (c'est le mot talmudique. Septante ini rit (s'est ew.) à ton ceinturon. Zoné paraît dériver de l'hébreu [IN, où la lettre N semble formative. אין בספרה בווא, où la lettre N semble formative. בספרה בספרה.
  - 15. "IT M'IJ Quelque chose de honteux. L'ittéralement mudit de la chose. La mudité de ce qui doit être couvert. UNITUE ID Et rétrograde d'aupres de soi. On prête à Dieu, souverain invisible, les répugnances d'un souverain visible. On a mis cette prescription au nombre des six cent treize préceptes.

10. חוונה Camp, guerre, comme Nomh., ch. 2, v. 3, 10 et passim. דכר רע Toute chose mauvaise, honteuse. Iar'hi dit: au moment du danger, Satan accuse (שנון מקטורג) de אמיזיים, j'accuse).

ווי ביליף אוף ביליף ביל

בי אם רחץ בשרו A la phrase de ce verset le Savaritain a רוץ בשרו החותה. מינו ובא אל המותנה המותנה a de moins qu'il n'oit lacé as chair dans l'eau; le soleil étant couché, il reviendra ensuite au camp.

Voy. Lévit., ch. 15, v. 16, במינו בי לוברת במינו בי לוברת

13. The Un madenit convenable; voy. ci-dessin, ch. 2, v. 3, ct Nomb, b. 2, v. 17. Ledere peuse que cette loi ne s'applique qu'aux camps militaires qui se fersient dans la suite, et non à leur présent séjour dans le désert. Le grand mombre des Israelites auraieut rendu l'exécution de cette loi impossible.

dans l'assemblée de l'Éternel

- 4. L'Ammonite et ni Moabite ne viendra pas dans l'assemblée de l'Éternel; même leur dixième génération ne viendra pas dans l'assemblée de l'Éternel, jamais.
- 5. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau dans le chemin lorsque vous sortiez d'Égypte, et parce qu'il a salarié contre toi Bilame, fils de Béor, de Péthor en Mésopotamie, pour te maudire.
- 6. Mais l'Éternel ton Dieu ne voulut point écouter Bilame, l'Éternel ton Dieu convertit pour toi la malédiction en bénédiction, parce que l'Éternel ton Dieu taime.
- 7. Tu ne t'enquerras ni de leur tranquillité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras, jamais.
- Ne déteste pas l'Édomite, car il est ton frère; ne déteste pas l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays.
- Les enfans qui leur naîtront, la troisième génération, entreront dans l'assemblée de l'Éternel.

prendre, dit M. Creuzenach (Thories, p. 78), cette défense si opposée aux sentimens d'humanité qui font l'essence de la religion israélite, il faut voir les circonstances dans lesquelles se trouvaient les Israélites à leur entrée en Palestine; il s'agissait de répandre et de maintenir le monothéisme que la nationalité passagère des Israélites amenait, et qui rendait nécessaires des mesures que réprouvait legénie de l'humanité que ces mêmes mesures ont pourtant fini par favoriser dans la suite des tempa. Sur l'idolàtrie de ces peuples, voy. Nomb., ch. 21, v. 29, (Voy. Notes supplémentaires.)

5. 131 <sup>†</sup>D A course. Ci-dessus, ch. 2, x. 2g, on dit le contraire des Moabites, savoir, qu'ils ont accordé aux Israélités le pasage et des vivres. Le seul moyen de lever cette contradiction serait de dire que le refus de vivres dont il 7agit (ci ne se rapporte qu'aux Ammonites, et la circonstance de Bilame seulement aux Moabites. Toutefois lette ne favorbse pas cette distinction; les deux accusations paraissent se rapporter aux deux peuples. D'un autre côté, nous ne trouvons nulle part que les Ammonites sient en part au projet de faire maudire les Israélites par Bilame. Quoiqu'il en soit de cette contradiction vraie on non, tonjours sest-il que la narration yant ci plus de suite, est ai différente de ce qu'elle est ci-dessus (noco ciuar), qu'on peut la regarder comme un autre document (Vater). 117-13D De Pethon. Les Septante et la Vulgate n'expriment pas ce mot. Samaritain 17120.

7. מלא תדרש שלמם Tu ne rechercheras pas leur bien-être. « Pour com-

n'a pas commis de délit capital, car c'est comme si quelqu'un s'élevait contre son prochain et lui ôtait la vie; ainsi est cette chose.

- 27. Car c'est aux champs qu'il l'a trouvée; la jeune fille fiancée aura crié, et personne ne l'a secourue.
- 28. Si quelqu'un trouve une jeune fille vierge non fiancée, s'en saisit et couche avec elle, et on les trouve;
- 29. L'homne qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante pièces d'argent, et â lui elle sera pour femme, parce qu'il l'a fait faiblir ; il ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra.
- CH. XXIII. 1. Nul ne prendra la femme de son père, ni ne découvrira le pan (de la couverture de ) son père.
- Qu'un homme mutilé ayant les testicules écrasés ou coupés ne vienne pas dans l'assemblée de l'Éternel.
- Qu'un bâtard ne vienne pas dans l'assemblée de l'Éternel; que même sa dixième génération ne vienne pas

d'autres, il s'agit encore des testicules coupés. Septante מינוים (d'autres, il s'agit encore des testicules coupés, mais sans dire de quelle partie du membre il s'agit. מ'נוכב (מ'נוכב il s'agit. מ'נוכב il s'agit encore de l'Éternel. Ben Ouziel אמראל pour prendre femme.

<sup>24.</sup> את הנערה ואת הנערה file et l'homme. Ces mots se rapportent à שחתם את qu'ils expliquent.

<sup>27.</sup> yrong Libérateur. Septante Badious, aide.

<sup>28. 17</sup> Comparez ce verset et le suivant avec nne loi analogue, Exode, ch. 22, v. 15 et 16.

Cm. XXIII. 1. הַבְּיִי אַלְוּבְּהַ Sept. et la Vulgate joignent ce vernet au chapiùre précédent. Voy. cette défease, Lévit., ch. 18, v. 8, sp.2 Litt. añe.
Oanklonsse et Ben Oaxiel ne traduisent pas ce mot. Sept. פּיִיףְאַפֿאָרָאָבּ,
cowerture, et la plupart des commentateurs de même. Il y en a qui
traduisent : l'extrémité du seltement. En syriaque MDT - ١-۵23 signife
sinus maria. Lévilique (loco citato), un se sert de l'expression בלורות
של découvrir la nudité. (Voy. Notes sapplémentaires)

<sup>2.</sup> אַרְאָנֵים Adjectif, mutilé; הוביז לכימונה הובין in homme ayant les testicules écrasés; c'est une espèce de castration encore en usage dans l'Orient, et qui consiste à amolif aux enfans tres-jeunes les testicules dans de l'ean chaude et à les comprimer ensuite. Vulgate eumuchus altritis testiculis; Septante 8 activis, qui a la même signification. הובינו לאופינו (משקר Membrum per quod unina aut semme effunditur. הובינו ביינו ביינו

- 19. Et ils le condamneront à cent pièces d'argent, qu'ils donneront au père de la jeune fille, parce qu'il a répandu un mauvais bruit contre une vierge d'Israel, et à lui elle sera pour femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'ilvivra.
- 20. Mais si la chose est vraie, les (signes de) virginité n'ont pas été trouvés à la jeune fille,
- 21. Ils feront sortir la jeune fille à l'entrée de la maison de son père, et les gens de sa ville l'assommeront de pierres, et elle mourra, car elle a commis une infamie en Israel, en forniquant dans la maison de son père, et tu ôteras le mal du milieu de toi.
- 22. Quand un homme aura été trouvé couché avec une femme épouse d'un homme, ils mourronttous deux, l'homme qui a couché avec la femme, et la femme; et tu ôteras le mal d'Israel.
- 23. S'il arrive qu'une jeune fille soit fiancée à un homme, et que quelqu'un l'ayant trouvée dans la ville aura couché avec elle.
- 24. Vous les ferez sortir tous deux à la porte de cette ville, et vous les assommerez de pierres, et ils mour-ront: la jeune fille parce qu'elle n'a pointcrié étant dans la ville, et l'homme parce qu'il a fait faiblir la femme de son prochain; et tu ôteras le mal du milleu de toi.
- 25. Mais si c'est aux champs que cet homme trouve la jeune fille fiancée, et que cet homme la force et couche avec elle, alors l'homme qui aura couché avec elle mourra seul.
  - 26. Mais à la jeune fille tu ne feras rien ; la jeune fille

<sup>19.</sup> ADD D'argent, sicles d'argent. Voy. Gen., ch. 20, v. 16.

מעלת בעלת בעל. Lerouschalmi, homme libre. בן Marice à un mari, comme Gen., 20, 3. Mari. Lerouschalmi, homme libre. בן Musr. De la conclut le Talmud, suivi par lerouschalmi, que si la femme est enceinte on ne differe pas son supplice. 3 חידות 15 אין Le verbe ויף זם it le sens de arcidit, et ne doit pas stre

ב א דוקף Le verbe אין a ici le sens de arcidit, et ne doit pas être construit avec le nom qui suit.

- 12. Tu te feras des cordons sur les quatre coins du manteau dont tu te couvriras.
- 13. Quand quelqu'un aura pris une femme, et qu'après être venu vers elle, il la haïsse;
- 14. Qu'il tient sur elle des propos calomnieux, en disant : j'ai pris cette femme, et quand je me fus approché d'elle, je ne lui ai pas trouvé de virginité.
- 15. Le père de la jeune fille et sa mère prendront et produiront les (signes de) virginité de la jeune fille devant les anciens de la ville, à la porte.
- 16. Le père de la jeune fille dira aux anciens: j'ai donné ma fille à cet homme-là pour femme, et il la hait.
- 17. Etvoilà qu'il tient surelle des propos calomnieux, en disant: je n'ai pas trouvé à ta fille (des signes) de virginité, et voici les (signes de) virginité de ma fille. Et ils étendront le drap devant les anciens de la ville.
- Les anciens de cette ville-là prendront cet homme et le châtieront.

des prétextes de paroles; les mots suivans sont explicatifs : אינית שם רע דריקטומנים, il la diffamera. ביירוק "ליקטומנים, il la diffamera. ביירוק "ליקטומנים, il la diffamera. ביירוק "ליקטומנים, indicia virginitatis. Ce mot n'est qu'au pluriel en lichreu. Ben Ouziel איניקום des témoins.

- 15. הנער בא הנער Le keri est הנער Voy. sur cet objet Michaëlis, Jure mosaïco, tome 2, § 92; et Niebuhr, Description de l'Arabie, p. 35—37. (Voy. Notes supplémentaires.)
- 17. ופרשן השכלח Ils étendront le drap. Selon Iar'hi, c'est une expression figurée. Il s'agit seulement d'une explication circonstanciée.
- 18. יוסרן Ils corrigeront. Selon les uns, par des paroles; selon les autres, par la bastonnade de trente-neuf coups. C'est dans ce sens que traduit Ounklousse

cette supposition, il en résulterait que ce mélange seul serait défindat, et non des vêtemens coauss de lin et de laine. Le tissu mélangé de lin et de coton n'est pas défendu. En général, il n'y a pas dans la Bible de mot dont on puisse dire avec certitude qu'il signific coton. Le nom talmudique en est [30.1792.

12. ביילים: Guedilime. Sept. פריידיה, des objets entortilics. Vulgate funicula, des cordons. Outh. דים לפריידים לפריידי

 chemin, sur quelque arbre ou sur la terre, des poussins ou des œufs, et la mère couvant les poussins ou les œufs, tu ne prendras pas la mère par dessus les petits.

- Mais tu laisseras aller la mère et tu prendras les petits pour toi, afin que tu prospères et que tu prolonges tes jours.
- Lorsque tu bătiras une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, et tu n'occasionneras pas (d'effusion) desang dans ta maison, si quelqu'un tombait de là.
- 9. Tu ne semeras pas kilaïme dans ton vignoble, afin que tu ne rendes prohibés le plein ( produit ) de la semence que tu as semée et le produit de la vigne.
- 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne ensemble.
- 11. Tu ne te revétiras pas de schaatnez, de laine et de lin ensemble.

pour toi chose défendue, comme ce qui est consacré à Dieu. Ounklousse rend עדוקה par באה *בחוף que tu ne profunes*. Ce passage est obscur; le redoublement de l'article ה devant הלים בי עדוק est également difficile. Sur le mot אל ב, yoy. Exode, ch. 22, v. 18. Les Sept. lisent y וווון

- 10. DOTAL TWO does un bouje et un dno. On attribue cette defense à différen motifis, Aben Fira pense que c'esta fin de ne pas actiel et l'âne, dont la force n'égale pas celle du beuf; d'autres croient que c'est an symbole de ne pas allier un culte félolitre à celui de télova; ce qui nons paraît trop subiti; d'avites enfin croient que le boufi, animal monde, ne devait pas être joint à l'animal immonde, et qu'il se tronce des exemples de pareilles défenses chez d'antres peuples.
- 11.32030 Schaatnes. Voy. Lévit., ch. 19, v. 19. Le mot hébreu, dit M. Creuxenach (Thariag, p. 92), paraît avoir rapport avec le sindon, srisén, des Grecs, mot qui signifie tantôt nn habit de lin, tantôt un habit de colon, ct qui désigne peut-être un tissu de tous les deux. Si l'on adoptait

excès. בבר Homme; synonyme à איש dont il est le nom poétique (voy. Job, ch. 3, v. 3; Prov., ch. 20, v. 24), et que le Chaldéen et le Syriaque rendent toujours par בבר

6. pp Cellule, nid. Voy. Gen., ch. 6, v. 14, "1928 Jeune oiseau, moineau; on arabe "Dys signific genoullier, Du'll'1918 La couvée. De [17] fleurir. La lettre R est formative. D'1923 De même en arabe augh. Ge mot ne se trouve dans la Bible qu'au pluriel; il se trouve au singulier dans la mischan [1723 (Traité Beins, mischan 1), 1171 N | "Tu ne perendus pas. Vater compare cette défense à celle de tuer la mère et son pette neu no jour (Lévit, ch. 22, v. 34), find d'épagner la sensibilité marcinelle, même dans les animaux. Ce sont des recommandations et non des défenses.

7. ימיך Jours. Samaritain ימיך tes jours.

8. nppß Mot unique, grillage, de RDP qui en arabe signise il a retenu. Les toits des Orientaus nont encore sujourd'hui plast en on ne marcherait pas dessus sans danger, s'il n'y avait pas de grillage ou garde-fous. \(\sup \)\to T Le song répanda te serait imputé si quelqu'un en tombsit par ta negligence.

9. ברנוך זי Voy, ibida, verset ig. Au lieu de ברנוך בון Syriaque a דום ברנוך זי Voy, ibida, verset ig. Au lieu de בון ברנוך בון ברנוך בון אוווים בין אוווים בין ברנוך ברנוך ברנון ברנון

est une malédiction de Dieu, et tu ne souilleras pas ton pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage.

- Сн. XXII. 1. Ne vois pas le bœuf de ton frère ou son agneau égarés, et détourne le regard, mais ramèneles à ton frère.
- Mais si ton frère ne demeure point près de toi, ou que tu ne le connaisses pas, tu retireras (l'animal) dans ta maison, et il sera auprès de toi jusqu'à ce que ton frère le recherches, et tu le lui rendras,
- 3. Ainsi tu feras à son âne, ainsi tu feras pour son vêtement, et ainsi tu feras pour tout objet perdu de ton frère, qu'il aura perdu et que tu auras trouvé; tu ne devras pas t'en détourner.
- 4. Ne vois pas l'âne de ton frère ou son bœuf tombés dans le chemin, et détournes-en le regard ; relève, relève avec lui.
- 5. Que l'ajustement d'un homme ne soit pas sur une femme, et qu'un homme ne revête pas un habillement de fémme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel.
- 6. Si un nid d'oiseaux se présente devant toi dans un Exode, ch. 23, v. 4, dans une défense semblable se trouve fign errant. no puntil Et te soustraire; de p'hy cacher.
  - 2. INN Lui. Le Samaritain ajoute 7000 de toi.
- 3. אבדת Chose perdue. מאבד טטנו Se perdra de lui. לא תוכר Littéralement tu ne pourras pas.
- 5. ½] Instrument, oroement, vêtement, comme Isaïe, ch. 61, v. 10. Selon Leclerc, cette loi avait pour objet de s'opposer aux meurs de quelquezantaion orientales qui , par le moyen du changement de vêtemens entre les sexes, se livraient, pendant les sacrifices, à de honteux

Iahn ( Archielogie biblique, tome a, p. 2, 5 or), p. 367.) On ne dit pas si on achevait le patient par un coup de grâce (voyre ibid.). Chec certain peuples, les cadavres retaient sur la potence. Il n'est pas question de crucifement, supplice employépar les Nomains, et nou par les Hébreux (voy. Salvador, Histoire des initiutions de Môte, tom. 2, p. 21). אירות מרון אירות מרון בא manaque de respect pour Ditu dont fhomme ut l'image; c'est l'pinion de la l'hi. Scion Ounk, le Syriaque et Saad, le sensest, qu'il est pendu parce qu'il a méprisé Dieu. Au reste le mot n'il pas prend pour chaitment; voy. Jofrá. 1, 29, v. 65, comme hendétient pour héraite voy. Pa 109, v. 15.

 rilité, à lui est le droit d'aînesse.

- 18. Quand un homme aura un fils désobéissant et rebelle, n'écoutant pas la voix de son père, ni la voix de sa mère; ils l'ont châtiée et il ne leur obéit pourtant pas:
- 19. Son père et sa mère s'en saisiront, et le traîneront vers les anciens de sa ville et à la porte de son endroit;
- 20. Ils diront aux anciens de sa ville: notre fils que voici est désobéissant et rebelle; il n'obéit point à notre voix, il est dissolu et ivrogne.
- 21. Tous les gens de sa ville l'assommeront de pierres; tu ôteras le mal du milieu de toi; que tout Israel l'entende et craigne.
- 22. Quand un homme aura commis quelque péché digne de mort, et qu'on l'aura exécuté, et tu l'as pendu à une potence ;
- 23. Que son cadavre ne demeure point la nuit sur la potence, mais tu l'inhumeras le même jour; car un pendu
- 22. אות יאות ז'ת le pendrus. Selon le Talmud, après avoir été lapidé. Selon d'autres, le sens est que quiconque a mérité la mort doit être pendo. Selon le Talmud, tous les condamnés à la lapidation étaient pendus ensuite.
- 33. NIÑA חוברע ביותן ביותן

לקו לבלטו מרבלטו לב צפור שלפלות פלום ביווא במפחבות שומים ולקור אין מרבלטו היומים ולקור אין מרבלטו היומים ולקור אין מרבלטו היומים ולקור אים המרבים ביומים בי

du vivant du père ou par testament. "Donner le droit de primogéniture. "DD Donner le droit de primogéniture. "DD Donner le droit de primogéniture." DD Donner le droit de primogéniture.

18. סורר De סורר En arabe signifie il a été méchant. מורה De מורה étre rebelle. סורה to etre rebelle יסר Piel, corriger, morigéner.

20. 3711 De 371 de 201, mojoriable, mouvais; en arabe et en syriaque 71 a la même signification; ainsi 5711 im homme wiceus; Septante ««pighasses», un débuuché. Ce mot se troure au feminin Thren., cb. 1, v. 11. Selon plusieurs commentateurs, ce mot signifie mangau de wiande. M2D Jurogne, de M2D boire outre mesure. Voy. Isale, cb. 56, v. 12; fibid, cb. 1, v. 22, ce mot signifie win.

21. YILLY Is le lapideront. Iav li dit : on le tua pour prévenir la suite de sa mauvaise conduite; ce qui est hien peu vraisemblable; on ne tue pas un homme pour ce qu'il fera plus tard. L'opinion de Rosenmiller est plus raisonnable: Cette loi dure fut nécessaire, dit-il, dans un pays où il n'y avait pas de prisons, et dans ces régions chaudes où l'ivresse prolongée est si dangereuse.

Denne Greg

pour femme :

- Tu la mèneras dans ta maison; elle se rasera la tête et se fera les ongles;
- 13. Elle ôtera de dessus soi les vêtemens de sa captivité; elle demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère un mois durant; ensuite tu viendras vers elle, tu consommeras le mariage, et elle sera ta femme.
- 14. Mais s'il arrive qu'elle ne te plaise plus, tu la renverras à sa volonté, mais vendre tu ne la vendras pas, pour de l'argent tu ne l'asserviras, pas, parce que tu l'auras mortifiée.
- 15. Lorsqu'un homme aura deux femmes, l'une aimée et l'autre haie, elles lui auront enfanté des enfans, la femme aimée et celle qui est haie; et il arrive que l'ainé soit de celle qui est haie;
- 16. Alors au jour où il fera hériter à ses enfans ce qu'il a, il ne pourra pas faire ainé le fils de celle qui est aimée, en place du fils de celle qui est haïe, et qui est l'ainé;
- 17. Mais il reconnaîtra pour aîné le fils de celle qui est haie pour lui donner une part double de tout ce qui s'y trouvera, car lui est la primeur de sa vi-
- 13. D'UN 19D Déux femmes. C'est ici le seul endroit où il est question de la polygamie (le spatrische avaient des concubines, musi in riest pas question chez eux de plus d'une femme légitime. Nous trouvons à la vérité que Lemech (Gen., ch. 4, v. 19) avait deux femmes; et il cut des imitateurs, entre autres Esai, bibd., ch. 29, v. 9). On né peut tontefois pas prendre ce verset comme bornant la polygamie à deux femmes.
  - וה עווילו Quand il fera hériter. Le texte ne dit pas si c'est

<sup>13.</sup> ΠΕΝΤ ΠΝ ΠΤΡΊ ΣΕΙΙ εκ rasero la tile, en signe de deuil. Ven set outget comme en fracçais on dit faire la borbe. Le mot ΠΠΡΙΤ signific scion les uns laisse confre; Couhlouse Τ'μΤΤ΄; settle la Sorbe. Le mot ΠΠΡΙΤ signific entre la Volgate, il signific couper. Le sens de ce mot est difficile à dêterminer, dit Volter, parce que l'antiquité ne nous apprend rien à cet égard.

<sup>13.</sup> קים אינות אוני Ses vétemens de captivité, pour en mettre d'autres moins beaux, en signe de la captivité. חואת ארוה אוא Son père et. sa mère, morts pour elle. ירח ימים 'רח ימים' Un mois de jours, un mois lunaire: de חוץ ורוה.

<sup>44.</sup> TURDÍ) Selon son ame, son désir. Septante isvo<sup>5</sup>/<sub>1</sub>+n, libre; Valgate de même. DURIN — DUR Ne se trouve qu'ei et siprin, ch. 24, v. 2, et signifie en arabe et en chaldéen dominer, materiser. Sept. vas déstirer airris, une la mépriserar par; celui qui domine sur quelqu'un le mépriser. Larbi dévire ce mot do persan, et lui fait signifier asservir.

- 6. Et tous les anciens de cette ville qui seront les voisins (de l'endroit) du meartre, laveront leurs mains sur la jeune vache décapitée dans la vallée.
- 7. Ils répondront et diront : nos mains n'ont pas répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont pas vu (répandre).
- 8. Pardonne à ton peuple Israel que tu as délivré, ô Éternel l et ne permets pas (l'effusion) du sang de l'innocent au milieu du peuple Israel; et le sang leur sera pardonné.
- 9. Mais toi, tu feras disparaître le sang innocent (répandu) du milieu de toi; ainsi tu feras ce qui est juste aux yeux de l'Éternel.
- 10. Quand tu sortiras à la guerre contre tes ennemis, que l'Éternel ton Dieu les livre dans tes mains et que tu en emmènes des captives.
- 11. Que tu voies parmi les captifs une femme belle de figure, tu la désires, tu veux la prendre
- 9. תכונר חודם Tu feras disparaître le sang, il ne te souillera plus.

  Mendelsohn paraphrase d'a près Aben Esra: en agissant ainsi tu as fait
  disparaître l'accusation de meurtre; en faisant ce qui est juste devant Dicu-
- 10. באוא Le livera, pronom singulier se rapportant su pluriel, "עד אור בי memis; ou bien il faut sous-entendre quelqu'un de tes ennemis. Iar'hi dit qu'il s'agi tei d'une guerre volontaire ("חרשות הרשות), parce que dans la guerre ordonnée contre les Kendanéens, il était défendu de laisser vivre personne (מול חרשות לא תורות כל נשכות), ch. 20, v. 16.
- וו. בשביה Dans la captioité, parmi les captifs. בשביה En état construit, la femme de quelqu'un.

ڎۿڎۺؙ ڬۿٮ ۥؙۊٮٮ؊ؠٚڗۦڶڷۿڟٷ ڿٛڡؗٵڵڔؖڟڵ؆ ڴڔڸڷٳڮؙڐڎڷڮۮؠۿڎڒؿۿڐڔ؞ ؞؞ ڎٮ؊ۿؠ؆ۊڔٛڷڰڝ؆ڔ؊ڹڎڮڐ؋ۺؠٙ؞ۺڗ؞؞

klonssevyu jujume califedésete. selon Rosenmiller, le sena setu notronic continuel. En nabe [M] signife il a die continuel; par opposition anx torrens qui tarissent dans certaines saisons. 139 m juju Qui rêtant junais mis à sec, ne pout dire cultiré. Ainsi le sang répanda pour un assassinat dont l'auteur était ignoré, davait se meler à l'ean qui coule 'onjours, afin de se predre également. 12979 Its (les sacrificateurs) délones drèces nuque. Peut-tire en purifiant la victime duhaut du ravin.

- 5. APPI Sera prononcé sur toute question capitale. Voy. ci-dessus ch. 10, v. 8, et Nomb., ch. 6, v. 13.
- 6. DJIP! NA UNIV Laccont leurs mains. C'est une action symbolique pour indiquer l'innôcence des magistrats de airlie près de langue pour indiquer l'innôcence des magistrats de airlie près de la nuque a lieu, dit lann (Archéologie, tome », part », § 111), pour rappeller la peine que mérite le meurtrier, comme de nos temps on exécute ne affigir.
- חשש אם feminiu singulier, keri ששל חשש a ploriel; le Samaritain et plusieurs manuscrits hébreux ont cette leçon. Du reste, il n'est pas rare de voi nans la Bible de ces anomalies de langage; voy. I Sam., ch. 4, v. 15; Mich., ch. 4, v. 11.
- 8. אב באופ, pardonne; n'impute pas. ואל תחן דם Et ne donne pas le sang, ne demande pas la punition du sang. בכפר Aben Esra dit que ce mot a le sens de או ונתכפר l' s'expie.

arbre alimentaire, tu peux le détruire, tu peux le couper; tu en bâtiras un retranchement contre la ville qui fait la guerre avec toi, jusqu'à ce qu'elle soit soumise.

Ch. XXI. 1. S'il se trouve sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne pour la posséder, une (personne) assassinée, on ignore qui l'a frappée;

- 2. Tes anciens et les juges sortiront et mesureront jusqu'aux villes qui sont autour de la (personne) assassinée.
- 3. Il y aura une ville la plus proche de la (personne) assassinée; les anciens de cette ville prendront une jeune vache avec laquelle il n'a pas été travaillé, qui n'a pas encore tiré le joug;
- 4. Les anciens de la ville feront descendre la jeune vache dans un ravin rocailleux, lequel n'est ni labouré ni ensemencé, et là, dans la vallée, ils casseront la nuque à la jeune vache.
- 5. Les cohénime, fils de Lévi, s'approcheront, car d'eux l'Éternel ton Dieu a fait choix pour le servir et bénir au nom de l'Éternel; par leur décision sera arrangée toute dispute et tout dommage.
- 3. מונן Du Poud; il a tet fait par lui un service. Ce mot se dit de la culture de la terre, ainsi le sens est; avec lequel on n'a pas laboure; il signifie aussi être assujéti, comme Lévit, ch. 35, v. 39; cette signification peut également convenir ici, et répond d'autant mieux aux mots suivant "ער משכת "
  - 4. [ภาม -าการ Septante อล่าลทาน รายมูเกิลร, une vallée escarpée. Oun-

les mots / TITAT / P O'INT 'I forment use phrase incidente, et O'INT serait pour O'INT) et le seus serait cedu-ci: 12'abats pas d'arbres firiters (car il est à l'homme l'arbre din champ), 10(12' D'IDA) D'IND pour renfermer la ville dans na siége. Vater cite à l'appoi de cette construction des exemples, Prov. (n. 0, v. 0, 5); Ecclés, ch. 1: 7, v. 13; Eséch., ch. 1: 7, v. 10: Ces exemples ne nous paraissent pas tout-à-fait analogues. Mendelsohn, après avoir traduit la phrase interrogativement, donne dans as traduction même un développement, une amplification: puisque let arbres ne sont pas vos emenui: à qui vous docs cherche à faire du mal. Et l'opinion d'Aben Esra nous parait la plus probable. La phrase incidente est peut-être une glose qui s'est glissée dans le texte.

ao. הרדן Son abaissement, de ses murailles, dit ביים ; de דיים descendre. Ounklouse הרדם החדש des tu la domptes, dérivant le mot de הרדן dominer. Ce verhe toutefois est ordaisement suivi du J. Voy. Gen., ch. 1, v. 36; Lévit, ch. 25, v. 43.

CH. XXI. 1. 1717 Percé de hlessures, blessé à mort. Le même mot au Piel signifie aussi profaner, prostituer. Voy. Lévit., ch. 19, v. 21; Ps. 89, v. 40. 723 Tombé, jeté. Voy. I Chron., ch. 26, v. 14.

mains, tu feras passer au fil du glaive toute sa popula-

- 14. Seulement les femmes, les petits enfans, le bétail; et tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, tu le prendras pour toi, et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livrés.
- 15. Ainsi tu feras à toutes les villes qui sont fort éloignées de toi, qui ne sont pas des villes de ccs nations-ci.
- 16. Mais des villes de ces peuples-ci que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, tu ne laisseras pas vivre une âme:
- 17. Mais tu détruiras par destruction: le 'Héthéen, l'Amorcen, le Kenâanéen, le Prisien, le 'Hivien, le Iéboussien, comme l'Éternel ton Dieu t'a ordonné;
- 18. Afin qu'ils ne vous apprennent pas à faire comme toutes les abominations qu'ils ont faites à leurs dieux ; vous pécheriez envers l'Éternel votre Dieu.
- 19. Lorsque tu assiégeras une ville pendant plusieurs jours pour la combattre et la conquérir, tu n'en détruiras point les arbres, pour y porter la cognée; car tu pourras en manger, il ne faut donc pas les couper, [car c'est à l'homme l'arbre des champs,] pour les mettre dans le retranchement.
  - 20. Mais un arbre que tu sauras que ce n'est pas un

trouvant étrange une interrogation après l'adverbe בי, croit que ceux qui exprimentune négation l'ont eue en effet dans leur texte בי,לא הארם Selon Aben Esra, que plusieurs commentateurs modernes ont suivi

- וו. סם כמם Tribut; de מסם fondre, devenir moindre, tributaire.
- 16. אלחיק Après ce mot les Septante paraissent avoir lu אלחיק; il disent : אוֹז אָמֹי אַנֹי אַנְי , leur pays.
- נרנשי: It le Iéboussien; il n'est pas question du Guirgaschéen (נרנשי), le moins considérable entre les sept peuples (Aben Esra). Le Samaritain ajoute הרבניני après, net les Sept après le Iéboussien.

point inaugurée?qu'il s'en aille et retourne à sa maison, il pourrait mourir dans la bataille, et un autre homme l'inaugurerait.

- 6. Et quel est l'homme qui a planté une vigne et n'en a pas joui? qu'il s'en aille et retourne à sa maison, il pourrait mourir dans la bataille, et un autre homme en jouirait.
- 7. Et quel est l'homme qui a fiancé une femme et ne l'a pas prise? qu'il s'en aille et retourne à sa maison, il pourrait mourir dans la bataille, et un autre homme l'énouserait.
- 8. Les appariteurs continuerout à parler au peuple, et diront : quel est l'homme qui est peureux et mou de cœur? qu'il s'en aille et retourne à sa maison, afin qu'il ne fasse pas fondre le cœur de ses frères comme le sien.
- Et lorsque les appariteurs auront cessé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple.
- 10. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui feras un appel de paix.
- 11. Si elle te répond par la paix et t'ouvre (les portes), alors tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et te sera sujet.
- 12. Mais si elle ne traite pas de la paix avec toi, et qu'elle te fasse la guerre, alors tu l'assiégeras.
  - 13. Quand l'Éternel ton Dieu l'aura livrée entre tes
- 9. 37PM De 7PM établir. Le sens de ce verset n'est pas sur ; les Septante disent que les inspecteurs plaçaient les chefs à la tête de l'armée; la Vulgate dit toute autre chose, et Leclerc pense qu'il s'agit d'un dénombrement; ainsi traduit Mendelsohn.

לקלה, הי הללפי נתלה איקוף פיצור הפלטי וגולם איקטי להעוס מפר ולהקטי מפר מלטים ומולטי איקטי להעוס: "הילטים הפלטים העוס מלמר ומלטים איקטי להעוס: "הילטים בליטים מלמר מלטים בה "בליטים המלטים בליטים בליטים מלמר מלטים בליטים המלטים הרשלים בליטים לאיטים להפלטים בליטים המלטים הילטים בליטים לאיטים להפלטים בליטים בליטים בליטים המלטים האיטים המלטים מלטים בליטים בליטים בליטים בליטים בליטים האיטים המלטים בליטים בליטים בליטים בליטים בליטים האיטים הליטים בליטים בליטים בליטים בליטים בליטים בליטים האיטים הליטים בליטים בליטים הליטים בליטים בלי

<sup>6. — 3</sup> Figne. Voy. Lévit., ch. 19 's. 10. 1/3/11 De 'jhl profane. Perhadan les trois premiters années le fruit était défendus; celui de la quatrième année devait être donné aux ascrificateurs; celui de la cinquième seulement pouvait être employé à l'usage profane du maitre de la propriéte. Voy. Lévit., ch. 19, v. 23—25. Aben Ears fait dériver 1/3/17 des donzes qui aviaient lieu quand pour la premiter 616 son godatis les fruits de la vigne. Septante se ripouir. Schol Ben Ouziel, il s'agit du rachat qui rend le fruit d'un usage consumn (p²/3/17): Fidée estal membre.

קרש Se fiancer, convenir de se marier.

<sup>8.</sup> DD) De DDD fondre, au Niphal; selon Aben Esra, le JN qui suit est superflu, parce que le verbe est passif; nous voyons cependant de semblables constructions, Nomb., ch. 26; v. 55, et Exode, ch. 10, v. 8.

- 19. Vous lui ferez comme il avait projeté de faire á son frère, et tu ôteras le mal du milieu de toi.
- 20. Et ceux qui restent entendront et craindront, et ils ne feront plus une aussi méchante action au milieu de toi.
- 21. Ton ceil ne s'apitoiera pas; âme pour âme, ceil pour ceil, dent pour dent, pied pour pied.
- Cn. XX. 1. Quand tu sortiras pour la guerre contre tes ennemis, et que tu verras chevaux et chariots d'un peuple plus considérable que toi, ne les crains pas, car l'Eternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi.
- 2. Lors de ton approche du combat, le cohène s'avancera et parlera au peuple,
- 3. Et leur dira: écoute, Israel, vous vous approchez aujourd'hui du combat contre vos ennemis; que votre cœur ne mollisse pas, ne craignez pas, ne soyez point étourdis et ne soyez pas abattus devant eux.
- 4. Car c'est l'Eternel votre Dieu qui marche avec vous, pour combattre pour vous contre vos ennemis, pour vous secourir.
- 5. Les appariteurs parleront au peuple, en disant : quel est l'homme qui a bâti une maison neuve et ne l'a

dont les pensées étaient firées à des affaires commencées et non encore terminées. On pourrait regarder ces dispenses comme une indulgence ironique pour le manque de patriofisme et d'esprit guerrier, comme le verset 8 l'exprime clairement. Il est possible cependant que les versets 5—7 aient pour objet de favoriser l'établissement agricole, l'amour de la famille, etc. 21. UBDE Will Ame pour Ame. Voy. sur le talion, Exode, ch. 21, v. 45; dans l'Exode, ch. 21, v. 30, le talion est modief par une compensation en argent. « Le droit du talion, dit labn (Archeologie, a tom. 2, part. 2, 5 201), n'exitati pas sculement en Orient et en Egypte, mais aussi ches les Grees et les Romains; Mosché ne l'à pas introduit ches les Hébreux, mais il l'a maintenu comme un usage a antique. « C'est l'adoucsisement de pouvoir racheter par de l'argent la peine du talion qui parlé pas de liégislateur hébreu; il est d'autant plus remarquable qu'on n'eu parle pas ici.

CH. XX. 3. ירו De רב mollir, au Niphol, que notre cœur ne soit pas aussi amolli; וזמרות de ten étre inquiet, au Kal; ערץ de ערץ de pour peur. Voy. ci-dessus, ch. 1, v. 29.

לותישות A propre, the au large; au Hiphil, il signifie porter du secours, retirer quelqu'un d'une position difficile.

5. 1337 — TIM Inaugurer. Se servir de quelque chose pour la première fois. Par les dispenses suivantes, dit Vater, on éloignait ceux

- 11. Mais s'il arrive qu'un homme est ennemi de son prochain, qu'il lui dresse des embûches, s'élève contre lui, le frappe à mort et s'ensuie vers une de ces villes lâ;
- 12. Les anciens de sa ville enverront et le feront prendre de là, et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure.
- 13. Que ton œil ne s'apitoie pas sur lui; tu ôteras du milieu d'Israel (l'effusion) du sang de l'innocent, et tu prospéreras.
- 14. Ne déplace pas les bornes de ton prochain qu'ont borné les prédécesseurs, dans l'héritage que tu hériteras au pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour possession;
- 15. Qu'il ne s'élève pas un témoin unique contre un homme, pour un crime, un délit, tout péché qui se commettra; mais sur le dire de deux témoins, ou sur le dire de trois témoins, la cause subsistera.
- 16. S'il s'élève contre quelqu'un un témoin passionné pour déposer contre lui d'une prévarication;
- 17. Les deux hommes qui auront contestation se placeront devant l'Éternel, devant les cohenime et les juges qui seront en ce temps-là.
- 18. Les juges s'informeront soigneusement, et voici que ce témoin est un faux témoin, ayant déposé faussement contre son frère.

<sup>16.</sup> DDN TJ Un témoin de violence, un faux témoin qui fait violence à sa conscience. HTD Un détournement, de TID: pour témoigner contre ldi un détournement, pour l'accuser d'une transgression, d'une prévarication.

ישב" לה בלך לינה בל הלי השלים: 6. המשלים במלים במלים

וו. היהי Les Septante ajontent בן dans toi.

<sup>12. 1719 13</sup>pt Les anciens de sa ville, de la ville du mentrier; le cas oà le meurtrier et la victime ne seraient pas du même endroit n'est pas mentionné. Sept. La gérousie; il ne s'agit pas ici d'une magistrature; ce atatut remonte à l'état nomade. Voy. infrà, ch. 21, v. t.—6. DID Qu'Il meure. C'est la justice des Bedouins.

<sup>14.</sup> DDR Racine 203 au Hiphil, deplacer en arrière. DURN'l Les premiers: Ourklouse de même 12. D'13. Il s'agit des ancêtres; on ne itrouve pas encore un exemple de ce mot employé dans ce sens dans la Bible. Les Septante, teste du Vatican ont il «exipes 190, tes pèreus, gele teste alexandrin porte «1611», les premiers. Le Spriaque de même, mais il ajoute 197 pt du monde. C'est une loi d'un code rural.

- 5. Et celui qui viendra avec son prochain dans une forêt pour abattre du bois; sa main saisissant la cognée pour couper du bois, le fer s'échappe du manche, et il atteint son prochain qui en meurt, celui-là fuira dans une de ces villes-là, et restera en vie;
- 6. De peur que le vengeur du sang ne poursuive le meurtrier pendant que son cœur est échaufié et qu'il ne l'atteigne, si le chemin est trop long, et ne le frappe mortellement; à lui (pourtant) n'est pas applicable un jugement de mort, car il n'a pas été ennemi de la personne, ni d'hier, ni d'avant hier.
- 7. C'est pourquoi je t'ordonne, en disant: tu sépareras trois villes à toi.
- 8. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu étendra tes limites commeil l'a confirmé par serment à tes ancêtres, et qu'il te donnet out le pays qu'il a promis à tes ancêtres de donner:
- 9. Lorsque tu observeras tout ce commandement pour l'exécuter, (celui) que je t'ordonne aujourd'hui, pour aimer l'Éternel ton Dieu et pour marcher dans ses voies, alors tu t'ajouteras encore trois villes à ces trois-là.
- 10. Que le sang de l'innocent ne soit pas répandu au milieu de ton pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, alors le sang serait sur toi;

WDJ est regardé ici comme le principe, l'organe de la vie. Il le frappe, dit Aben Esra, à l'endroit où il peut donner la mort. Une construction semblable se trouve Gen.; ch. 37, v. 21; Jérémie, ch. 40, v. 14.

10. D'D Du sang. Nous avons déjà remarqué Gen., ch. 7, v. 10, que ce mot au pluriel signifie du sang injustement versé.

5. Intil De Inti pousser, au Niphal; littéralement sa main es poussés : as main pousse la coapie; les Sept. mettut au pasifi says seté: 112 Ben Omiel (N'1) Più Securia, hache, 7031— 193 Niera dehor; selon Aben Eura, le fer s'échappe du manche; es lon Baschbame 'D2 est transifiét 4) 112 Per pour la copne le la cogné fait éclater une partie da bois qui atteint quelqu'un. Mendelsohn traduit selon le premier sens. 6. 183 Voy. Nomb., ch. 35, v. 12. M3 Signifie entaché. 212 17323

Thren., ch. 4, v. 14. Eneffet, le plus proche parent étant obligé de vengre le sang de son parent injustement versé, il était en quelque sorte entaché de ce sang, jusqu'i e qu'il se soit lavé dans celui du meurtrier. voir lahn (Arch. hōliquo) == part., v., p. 37, 5, s 10. D'après cette explication "M321 sersit plus correct. I'll D'BUD Litt. lignement demort, princ demort 1227 Un'i Son caur s'échauffe, la colère, la vengeance s'enflamme dans son œur. P323 11271 Littérellement et le 'noppe L'dans. Le mot

connaître la chose que l'Éternel, n'a pas dite?

22. Quand ce prophète parlera au nom de l'Éternel, et que la chose n'arrive pas, c'est une chose que l'Éternel n'a pas dite; le prophète l'a dite avec effronteri e; n'aie point peur de luï.

CH. XIX. 1. Quand l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donnera le pays, que tu les auras dépossédées et te seras établidans eurs villes et dans leurs maisons,

- 2. Tu sépareras pour toi trois villes, au milieu de ton pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour possession;
- 3. Tu prépareras la route et tu tierceras les frontières de ton pays que l'Éternel ton Dieu te fera hérit er, etce sera pour y laisser fuir tout meurtrier.
- 4. Et voici (quelle doit être) la cause du meurtrier qui y fuira pour qu'il vive: celui qui aura frappé son prochain sans préméditation et sans être son ennemi ni d'hier ni d'avant-hier:

par erreur inséré l'une avant l'autre. Vil Manque dans les Septante.

3. Imbro De vibr vois. To partageras en trois. Schol les uns, il 'agit des villes qui doivent être à une égale distance l'une de l'autre; selon les autres, et ceci est plus conforme au teste, il s'agit de sur en deçà du Jourdain qu'il faut diviser en trois parties, selon le nombre des villes de reloge qui se trouvaient de ce côté. Selon la rhi, il deit y avoir même distance de la frontière occidentale à la premiere ville de reluge, de celle-ci à la seconde, de celle-ci à la troisieme, et de cette dernière à la frontière orientale.

4. דבר Littéralement parole; tel est la cause du meurtrier. בבלי דעת Littéralement en non savoir, en ne sachant pas, par imprudence.

prophète..... comme moi. Il est dit, jurha, ch. 34, v. 10, qu'il ne s'est plus trouve de prophète comme Mouche. Il fant se rappeler, dit Valer, qu'il Mouché parle de lui-même, tandis que plus loin c'est un autre qui lui donne cet éloge. Le singulier N'33 im prophète, désigne fri le genre eniter, comme ci-dessus, ch. 15, v. 15, le moi 17 nou 1, deigne un roi en général; ceux qui out interêt à y voir antre choue le voient, comme toujours 17,000 n N'N A lui vous obééree. Le Siphri dit: Lors même qu'il commanderait une transgression momentanée d'un précepte, l'idolàtrie exceptée.

17. זיטיבו אשר דברו Voy. ci-dessus, ch. 5, v. 25. il s'agit là de Mosché seulement, et non d'une succession de nahi.

Cm. XIX. 1, 12 Lorsgue. Depuis ce verset jusqu'au verset 15, sa trouve la répétition de ce qui se trouve Nomb., ch. 35, v. 14, seq., sur les villes de refuge. Il est dit, jufjé, verset 8, si l'Éterné dévait les fomitiers, ta ajouteras encore trois autres villes de refuge. A l'endorit cité des Nombres qui passe pour être autrérieu au Deutéronome, il s'agit de sis villes, sans que cette dernière clause soit mentionnée; ce qui a fait cruire à quelques commentateurs, non sans raison, que l'ordondrance des Nombres est postérieure à celle d'icc, èt que les éditeurs out

nations que l'Éternel ton Dieu les chasse (les nations) de devant toi.

- 13 Sois entièrement à l'Éternel ton Dieu ;
- 14 Car ces nations-là que tu chasses, écoutent des consulteurs de temps et des dévinateurs; mais toi, l'Éternel ton Dieu ne t'a pas permis (d'agir) ainsi.
- 15. L'Éternel ton Dicu instituera pour toi un prophète de ton sein d'entre tes frères, comme moi; à lui yous écouterez.
- 16. Selon tout ce que tu as demandé de l'Éternel ton Dicu au Horeb, au jour de l'assemblée, en disant: je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu; je ne veux plus voir ce grand feu-là, pour que je ne meure pas.
- 17. L'Éternel me dit: ils ont bien (dit) ce qu'ils ont dit.
- 18. Je leur instituerai un prophète du milieu de leurs frères, comme toi; je mettrai mes paroles dans sa bouche; il leur dira tout ce je lui commanderai.
- 19. Il sera que la personne qui n'écoutera pas mes paroles qu'il a prononcées en mon nom, moi, je m'enquerrai d'elle.
- 20. Mais le prophète qui s'effronte de dire une chose en mon nom que je ne·lui avais pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, qu'il meure ce prophète-là.
  - 21. Et si tu dis en ton cœur : comment pouvons-nous

בקרבך ..... כמני Ge mot menque dans les Sept. מקרבך ..... נביא ..... נביא

13. Din Intige. Uhomme doit être entièrement dévoué à lebora, ne pas consulter d'autre dieu, ni employer d'autre moya de consaître l'avenir, qu'en s'adressant au Noit. Étie dit: Ny as-t-il pas de Dieu en Iarach, que vous allez consulter Bas-l-Zebouh? (II Rois, ch. 1, v. 2.) DU Acce. Les Septante lisent 1207—400nt.

14. חות לא כן נהן לך יהוח Mais toi, Dieu ne te l'a pas donné permis ainsi. Cette construction, où le pronom se trouve indépendamment de l'affixe, exprime-l'énergie, com me Gen., ch. 24, v. 27, ch. 49, v. 8.

to the Lingh

ventes (provenant) de ses pères.

- g. Lorsque tu arriveras au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, n'apprends pas à faire comme les abominations de ces nations-là;
- 10. Qu'on ne trouve pas près de toi quelqu'un faisant passer son fils ou sa fille au feu, faisant des divinations, consultant le temps, les serpens, ou un magicien,
- 11. Ni enchanteur, ni quelqu'un interrogeant Ob ou lidoni, ou un nécromancien.
- 12. Car c'est une abomination de l'Éternel, tout (homme) faisant cela; et c'est à cause de ces abomi-

bâton en l'air et de décider , d'apres sa manière de tomber , si une ehose doit être entreprise ou non; ce serait le קלקל בחצם polir ou agiter des flèches ( Ezéch. , loco citato ). Les Grecs appellent ce genre de sortilége Binoparteix, divination par les flèches. Rosenmüller dit, d'après Pocoke que cet usage existe chez les Arabes, et qu'il a existé chez les Babyloniens. En arabe wp signifie partager par le jet des flèches. On prend trois flèches, l'une porte ces mots: אצרני רבי mon Seigneur me l'a ordonné; l'autre ceux-ci: נהלני רבי mon Seigneur m'en a empêché; la troisième ne porte rien. On tire une flèche ; elle indique s'il fant faire on non; si la flèche non marquée sort, on recommence. D'après le Biour, l'expression pupp pop s'applique au sortilége en général, dont les mots suivans sont le détail; à la pernicieuse habitude de se régler dans ses entreprises sur des pronostics superstitienx Il est très à regretter, dit M. Creuzenach, Thuring, p. 15, qu'il règne encore parmi nous certains usages évidemment contraires à cette défense; par exemple, celui de ne pas célébrer de mariage après la pleine lune ; celui de ne pas commencer une affaire imporante le lundi. בעונגן De עונגן nuage. Voir Lévit., ch. 19, v. 26. מכשף De שחם serpent. Voir loco citato. מכשף De שמק faire des sortiléges Voy. Exode, ch. 7, v. 11.

 יותכן היות ברוצמה אלה וכולק בהוצלה האלה האלה הונה ושל חלבו האל את כולתו ונות אינה אינהלאה בלקף: ברוצלה באלה מס מלמלה פתול ומצוש מכלף: אינהלאה הגיום בנום: ברוצלה הגיום בנום: • • הי לאנילא לא כמלה ברוצלה האלה מל האלה היות האלה האלה האלה באנילאה לא האלה בא

traduisent שפול שו traduisent שון מתבריו של une portion partagée. לבד מתבריו חבאבון Outre ses ventes sur ses pères, les revenus de ses pères. Ce passage est difficile; il a l'air d'une glose marginale entrée dans le texte. Ounklousse אתמינו אבחהא דייתי בשבתא דכן אתמינו אבחהא outre la veille qui vient le sabbath, comme l'ont constitué les pères. Ce que l'ar'hi explique ainsi : Dans le temps de Samuel et de David on a distribué les services entre les familles sacerdotales, et il y a eu des transactions entre elles pour le service au jour du sabhat, selon Ounklousse les revenus de ce jour ne doivent pas être divisés en parties égales; ils appartiennent aux servans. Saadias traduit dans le même sens, Septante #20 776 πράσενε τῆς κατά τὰν πατριάν , outre la vente dans son pays. lerouschalmi אבחתא ליח על אבחתא excepté ce qui lui revient par succession de son père. Les lévites avaient des villes où ils élevaient des tronpeaux et dont la possession passait aux héritiers. Ben Ouziel s'éloigne encore plus du texte. ממכר Et signifient une chose vendable. Voy. Néhém., ch. 13, v. 16. Voici le sens probable : le lévite, en quittant son endroit pour aller au lieu saint, a vendu ses meubles, ses possessions; le produit lui reste, et il n'est pas obligé de partager avec les lévites habitant la métropole. On sait que les lévites étaient propriétaires dans les villes qui leur appartenaient.

10. D'DDD DDD Divinant des dévinations; de quelle espèce de divinations s'agist' le se commentature ne sont pas d'accord entre un Michaëlis pensé qu'il s'agit des arispices; mais ceux-là ont leur nom en hébreu, 1332 mille voyant le foie, Estelli, ch. a. 1, v. 16. Soloni R. Bechaf il s'agit d'un geure de divination qui consiste à jeter un avec Israel: les sacrifices par fcu (faits) à l'Éternel et son héritage, (voilà ce) qu'ils mangeront.

- 2. Il (le cohène) n'aura pas d'héritage au milieu de ses frères : l'Éternel est son héritage, comme il lui a dit.
- Et voici ce qui sera le droit des cohenine: du peuple, de ceux qui offriront un sacrifice, soit bœuf, soit agneau, on donnera au cohène l'épaule, les mâchoires et la panse.
- 4. Tu lui donneras les prémices de ton froment et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis ;
- 5. Car c'est lui que l'Éternel ton Dicu a choisi de toutes tes tribus pour assister et officier au nom de l'Éternel, lui et ses fils, à toujours.
- 6. Et quand un lévite viendra d'une de tes villes de tout Israel où il séjourne, qu'il vienne, selon tout le désir de son âme, à l'endroit que l'Éternel aura choisi;
- Qu'il fasse le service au nom de l'Éternel son Dieu, comme tous ses frères les lévites, placés là devant l'Éternel.
  - 8. Ils mangeront une égale portion, en outre des

primeni. Au lieu de לשרת ולברך a Senariain a ביים לשרת ולברך a benir. Et au lieu de ולשרת בשט הוה a benir. Et au lieu de הוה בשט הוה au nom de l'Éternel, il a ביים Vater disente ces changemens, qu'il ne trouve pas indispensables. Le Deutéronome porte, plus que les autres parties du Pentateuque, le cachet d'une rédaction dans l'intérêt sacerdotal.

8. חלק כחלק אכלף Ils mangerons une portion comme une portion, c'est-dire, a portion égale avec les autres. Au lieu de או אמרלה al wiel of the samaritain a אמרל היא et les Septante tradnisent אינארל היא (אמרל meller. Les Septante paraissent avoir la מורל au lieu de מורל ביי ווויף. בא Septante paraissent avoir la מורל מורל היא מורלים ווויף אינארל היא מורלים ווויף מורלים ווויף אינאר מורלים וו

<sup>4.</sup> אשית Les prémices. Voy. infrà, ch. 26, v. 25

<sup>5.</sup> לעמד לשרת Pour qu'il se place à officier. Le Samaritain ajoute devant l'Éternel ton Dieu, et les Septante l'ex-

fait choix; établis sur toi un roi du milieu de tes frères; tu ne pourras point mettre sur toi un homme étranger qui ne soit pas ton frère.

- 16. Seulement qu'il n'augmente pas trop (le nombre) de ses chevaux, et ne ramène pas le peuple en Égypte, pour avoir beaucoup de chevaux, puisque l'Éternel vous a dit: vous ne retournerez plus jaunais dans ce chemin-là.
- 17. Il n'augmentera pas trop le nombre de ses femmes, afin que son cœur ne se détourne pas, et il n'augmentera pas trop, son argent ni son or.
- 18. Et lorsqu'il sera assis sur le trône de son royaume, il écrira pour soi dans un livre un double de cette doctrine-là, d'auprès des cohenime les lévites.
- 19. Elle sera avec lui, il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, pour observer toutes les paroles de cette doctrine-là, et tous ces statuts, pour les exécuter;
- 20. Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne pas du précepte, ni à droite ni à gauche; afin qu'il prolonge des jours en son règne, lui et ses fils, au milieu d'Israel.
- CH XVIII. 1. Il n'y aura pour les cohenime, les lévites, pour toute la tribu de Lévi, ni part ni héritage

משמה יו באינה באי

20. בבניו Et ses fils. Ceci paraît indiquer le droit d'hérédité dans la famille ; mais il n'est pas expressément mentionné.

TOME V.

ום סוסים Il défend l'excès des chevaux, et non l'usage.

<sup>17.</sup> DUZ) 1/3 II.71 N/3/1 II ne prenden pas trop de femmes. Cette défense a été peu observée. Suill et David, tous les deux des héros, mirent encore quelque mesure dans leur amour pour les femmes. Mais Salomon finit par avoir sept cents épouses ettrois cents concubines, I Rois ch. 11, v. 1. – S. Rehbabme, seve un royaume plas horné, est pourtant dix-huit épouses et soisante concubines, II Chr., ch. 11, v. 21, etc. Voy. John, Arch. Bild., 'tom. 2, part. 2, p. 273. C'est précisément pour réprimer ces désordres de srois que cette ordonnance a été conque.

<sup>18. &</sup>quot;רב בתכון לדי מנים או Ceria pour etc. Ben Ousiel ואים ביול המבורה או לפילודים החולה או המבורה ביילודים לפילודים החולה או לפילודים החולה החו

- 11. Selon la doctrine qu'ils t'auront enseignée, et selon le droit qu'ils te diront, tu feras; tu ne te détourneras de la chose qu'ils t'auront déclarée, ni à droite ni à gauche.
- 12. Mais l'homme qui agirait avec superbe, en n'écoutant pas le cobène, placé pour y servir l'Éternel ton Dieu, ou au juge, cet homme-là mourra, et tu feras disparaître le mal d'Israel.
- 13. Et tout le peuple écoutera, et craindra, et n'agira plus avec superbe.
- 14. Quand tu arriveras au pays que l'Éternel ton Dicu te donne, que tu le possèdes et y sois établi, et que tu dises: je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui sont autour de moi.
- 15. Mets sur toi un roi dont l'Eternel ton Dieu aura tion faite après lerègne de Salomon. Sans cela, commente re oi aurai-li qua voir plasieurs femmes et plusieurs cherant (7 Rois, ch. 10, y. s. 8, et ch. 11, v. 3), contrairement à ce qui est dit dans les versets 16 et 17 de ce chapitre. Ceux qui soutienoent l'intégrilé du texte, admettent que l'étrivais ascré accorde la permission d'élire un roi, comme une concession, et que Samuel ne fut affligé de la demande du peuple que parce qu'elle savait de contraire à la constitution mossique. Nu peuple ne montrait moins de docliité, n'avait moins de dispositions à se soumettre au despotisme oriental que les nomades de Mosséh e; c'est le loug du sancerdoce, deveni unsupportable, qui a force les tradilités à chercher ancie quant la monarchie, comme plus tard le monopole sacerdotal, qui s'arro-qeail Jérusslem , a ammé la scision , et amisite le outre de l'emptie.
- 15. מליך מליך מליך (מליך מליך מליך מליך מליך מליך מוף refeepte affirmatif; ce qui laisserait anbister la difficulté dont il ost question dans le veret précédent. Abne Erra dit que la nomination d'un roi est facultative. C'est aussi l'opinion d'Abarbanel et de Josephe (Hist. des Juifs, liv. 4, ch. 8). הור ויוודת D אוד (Que l'Éternet choisira, c'est-è-dire que, bien entenda, ses ministres choisiron. Il n'est pas fait mention de l'hérédité; on la suppose plus loin, v. 20.

rapport à la religion, la dérision de ce tribunal. « Maintenant, sjouse M. Creusenach, il s'agit de asvoir si le sanhédrin était senlement à considérer comme l'explicateur de la loi mossique, ou s'il pouvait aussi prendre de nouvelles mesures, quant à la religion, et donner à ses mesures, une force qui obligaté tout Israel. Sclom Maimonides, le pouvoir du sanhédrin n'avait pas de bornes. Na'hmeni ne lui accord pas la fachle d'introdnire des défenses formant une hie (210) à de plus importantes. Qooi qu'il en aoit, continue M. Créoesnach, le pouvoir ce les autorités pritruelles qu'il en aoit, continue M. Créoesnach, le pouvoir les autorités pritruelles qu'il en aoit, continue M. Créoesnach, le pouvoir les autorités pritruelles qu'il en aoit, continue M. Créoesnach, le pouvoir les autorités pritruelles qu'il en au succédé. » Yoyes Tharing, p. 156.

ווי איינות איינ

14. "TO Un rel. Septante. is zerra, un chef et non Baranès, uns rol. On a élevé des doutes sur l'authenticité de cette ordonnance. D'abord parce qu'elle ne semble pas en harmonie avec la constitution mosaîque, on lehova est constamment le rol du peuple, et puis à cause du mécontentement que montra Samuel quand le peuple demanda an roi (1 Sam., ch. 8, v. 6); aussi a-t-on peusé qu'il y a ici une interpola-

. . . Cougl

mourra le (condamné à ) mort, il ne mourra pas sur le dire d'un seul témoin.

- 7. La main des témoins sera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite, et tu feras disparaître le mal du milieu de toi.
- 8. S'il te manque quelque chose pour pouvoir juger entre meurtre et meurtre, entre causee cause, entre plaie et plaie, des affaires litigieuses dans tes portes, tu telèveras et tu monteras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi.
- 9. Tu viendras devant les cohenime, les lévites, et devant/lejuge quisera en ce temps-là; tu interrogeras, et ils te diront la chose du jugement.
  10. Tu feras selon la teneur de la chose qu'ils te
- déclareront à l'endroit que l'Éternel aura choisi, et tu observeras à exécuter selon ce qu'ils t'auront enseigné, ce cas udu est un mot collectif, pour les juges, la fin du verset, où le verbes trouve au pluriel, est favorable à cette demière opinion. "pu'll à la deuxième personne du singulier; Samaritain 1971 à la troisième personne du pluriel; Sept. «al is l'enteren harppoiré en , ayant recherché ils t'anoncent, comme s'il y avait 1971. Tout ceci paralt un mélange des traditions de l'étationméet dei sinstitutions etclies de l'écrisien.
- 10. \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(

6, ΠΕΡ ΜΕ ΤΟ ΤΙΙ ΤΙΙΣΕ Deux témoins ou trois. Selon Nahmeni, 11 fant faire déposer par autant de témoins qu'il des trovres. Selon nue opinion rapportée par Aben Erra, il faut deux témoins instruits, ou trois autres qui ne le sont pas. L'admirable institution du jury rend insulle la fixation du nombre et même la nécessité de témoins.

7. בראשנה Voy. ci-dessus, ch. 13, v. g et 10.

9. பரிர் பறப்பி School les commentateurs, les cohemime de la tribu de Lévi. Aben Esra ditqu'il ya des cohemime qui ne sont pas de la tribu de Lévi. Lévi. Aben Esra ditqu'il ya des commentateurs entendent par la le grand pontife († 11211 7|13) i d'autres, le roi j d'autres, le collége des prophètes, des lévites et d'autres hommes considérés. Voy. Exodé, ch. 18, v. 23; Nomb., ch. 11, v. 24, et ci-dessus, ch. 1, v. 13. Dans

auprès de l'autel de l'Éternel ton Dieu, lequel tu te seras fait :

- 22. Et ne t'élève pas de stèle, que hait l'Éternel ton Dieu.
- CH. XVII. 1. Ne sacrifie pas à l'Éternel ton Dieu un bœuf ou un agneau qui aurait en lui un défaut, quelque chose de mauvais, car c'est une abomination de l'Éternel ton Dieu.
- 2. S'il se trouve 'au milieu de toi, dans une de tes villes que l'Éternel ton Dieu te donnera, un hommé ou une femme qui fasse ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, en transgressant son alliance;
- 3. Il va et sert d'autres dieux, et se prosterne devant eux, ou devant le solcil, ou devant la lune, ou devant un ornement du ciel, que j'ai interdit;
- Cela t'est annoncé et tu l'apprends; tu t'en cs enquis soigneusement, et voici que vraiment la chose est confirmée, cette abomination s'est commise en Israel;
- Tu feras sortir vers tes portes cet homme ou cette femme ayant fait cette méchante action, cet homme ou cette femme; tu les assommeras de pierres, et ils mourront.
- Sur le dire de deux témoins ou de trois témoins, je n'ai pas commandé, mais que j'ai défendu. Voy. une semblable expression, Jérémie, ch. 7, v. 31.
- 4. חרשת Le mode de jugement n'est pas indiqué; probablement les anciens de la tribu formaient le tribunal.

למה: 6 ארבל ו ההים או הלקש א הלקש י הלקש אל הלקש י הלרם א הלקש ב ארבל ב הארבל היה הארב הפללים פאלילים פאלילים הארב או הארב היה הארב הפללים פאלילים פאלילים הארבל הארבל היה איז בהלכל ב ביוא איז בהלכל ב הארבל האר

quelques-uns. כל עץ אצל מובח ה' אלחיך לש ont lu בל עץ אצל מובח ה' אלחיך לש Tu ne feras aucun bois auprès de l'autel de ton dieu. Cette leçon est assez plausible.

- 22. "חשבור" A stête pour l'idolâtrie; les mots suivans l'expliquent, pur Que l'Éternet ton Dien hait (Alem Ears). Sclon Maimonides, le stête étant particulièrement consacré à l'idolâtrie, était par cette raison interdit aux Israélites. Le Talmud observe que Jacob a érigé un stèle et fût agréable à l'Éteruel. Il en conclut que telle chose est bonne son temps et blâmable en un autre, selon l'unage qu'on en fait. Le Talmud fait l'application pratique de ce principe. (Voy. Lévit., ch. 26, v. 1.) and fait l'application pratique de ce principe. (Voy. Lévit., ch. 26, v. 1.)
- Cn. XVII. בר רע, Toute chose mauvaise. Aben Esra dit : un difout.

  2. NEWS בי S'Us se trouve. Ci-dessus, chapitre 13, il s'agit du séducteur; ici, de la séduction. לעבר בריותן Pour transgresser son alliance, en suivant les idoles.
  - 3. אשר לא צריתי Il va. Les Sept. mettent partout le pluriel. אשר לא צריתי Que

- 18. Tu t'établiras des juges et des appariteurs dans toutes tes villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus; qu'ils jugent le peuple par un jugement équitable.
- 19. Ne fais pas incliner le jugement, n'aie pas d'égard à l'apparence de la personne et n'accepte pas de présent; car un présent aveugle les yeux des sages et pervertit les paroles des justes.
- 20. La justice, la justice recherche, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
  - 21. Ne te plante point de bocages d'aucun arbre,

anciena, les prophètes et les talmudistes, jusqu'au septième siècle, où les académies de Jérualem, de Soura et de Pombeditha enrent cessé d'exister. On nomme cette ordination semiché, on imposition des mains; quoisque cette imposition ne fatt nullement nécessaire à la emiché, di Islait que dans chaque sanhédrin ly en ect au moins un ayant la semiché; il la donnait ensuite aux autres membres. Toutefois, sous Hillel l'ancien, on convint de ne plas donner la semiché sans autoriastion du nassi. Le grand sanhédrin avait la direction des plus importans intérêts de la religion, et d'estit instituer les petits sanhédrins. Les petits sanhédrins, espèce de cour d'assises, s'occupaient des affaires criminelles; quant aux contestations d'argent, les tribunaux de trois juges en comanissient; nul d'entre eux n'avait besoin de la semichá. (Thoriog, p. 149).

ומים. חביר פנים בא Littéralement ne reconnais pas la face, n'aie pas d'égard ponr la personne. Les Septante mettent le pluriel. אחור Don corrupteur. (Voy. Exode, ch. 23, v. 8.)

20. PTY PTY Les Sept. traduisent le premier comme adverbe, et le second comme substantif : tu rendras le jugement avec justice.

עשרה כל עץ ... אשרה כל עץ ... Un bocage, aucun arbre. C'est ce que les grammairiens appellent une apposition, expliquant la matière dont un objet est fait. Le moi אשרה désigne aussi l'idole même; Astarté, selon

לבנה אקונו היון לנו:

אנגל אנגל שלנונו לנו:

אנגל אנגל שלנונו לפרו שניים ווכלים איי לאייביים אלנונו היון לנו:

אנגל אנגל שלנונו היון לפרו שניים ולפלט נברו אנגלים:

אנגל שלנונו היון היון היון שלנונו שניים שלנונו שניים שלנונו שניים שלנונו שניים שלנונו שניים שלנונו שניים שלנונו שלנונו שניים שלנונו שליים שלנונו שליים שלנונו שלונו שלנונו שליים שלנונו שלנונו שלנונו שלנונו שליים שלנונו שליו שליים שלנונו שליים ש

exigés. Cette manière de transporter à la divinité les usages qui existent parmi les hommes en Orient, peut expliquer plusieurs commandemens de l'Écriture, dont le berceau est l'Orient.

ופטים Schofetime; des suffets. שפטים Vient de juger. Ounklousse דינין des juges. Aquila dit iz (Carral, des appariteurs. שמרים Ounklousse מורענין des exécuteurs de la instice ; d'où מורענין des exécuteurs de la instice ; Ouziel dit para des sergens; ce nom leur est donné dans l'Évangile de. saint Lnc, ch. 12, v. 58. Voy. Exode , ch. 5, v. 6. Sept. γετμαπτεκσαγαγείς, des archivistes, des greffiers, Le Pentateuque, dit M. Creuzenach, ne fait pas connaître la manière dont les tribunaux étaient organisés, et ce que le Talmnd en dit est en partie traditionnel et en partie déduit de l'Écriture. En voici l'essentiel : dans l'intérieur de la cour du temple de Jérusalem siégeait la conr suprême, appelée le grand sanhédrin. Il était composé de soixante-dix jnges et d'nn président ( nassi ). Le président représentait Moïse , et en avait l'autorité, et les soixante-dix juges figuraient les soixante-dix anciens que Moïse s'était associés par l'ordre de Dieu (Nomb., ch. 17, v. 16). Outre le grand sanhédrin, il y en avait denx petits, composés chacnn de vingttrois juges, et qui siégeaient l'un à l'entrée de la cour du temple, et l'antre à la première porte de la montagne du temple de Moriah. Il y avait de semblables petits sanhédrins dans chaque ville dont la population permettait d'établir ces tribunaux ; dans les endroits moins importans, il n'y avait que trois juges. Moïse en s'associant les soixante-dix anciens leur communiqua, commenous le voyons, Nombres, ch. 11, v. 24, de son esprit, et les gratifia par là de la participation de son autorité religieuse et jud?ciaire. Cette espèce d'ordination, dit-on, s'est transmise par Josué, par les jours, lors de ta récolte de ta grange et de ton pressoir.

- 14. Tu te réjouiras en ta fête, toi, ton fils, ta fille, ton esclave mâle et ton esclave femelle, et le lévite, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui (sont) en tes villes.
- 15. Tu solenniseras sept jours à l'Éternelton Dieu, à l'endroit que l'Éternel aura choisi, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout le produitet tout l'ouvrage de tes mains, et tu ne seras que joveux.
- 16. Trois fois l'année toute ta population mâle parattra devant la face de l'Éternel ton Dieu, à l'endroit qu'il aura choisi, à la fête des pains non levés, à la fête des sennaines et à la fête des tabernacles; et que l'on ne paraisse pas vide devant la face de l'Éternel.
- 17. Chacun selon la capacité de sa main, selon la bénédiction de l'Éternel ton Dieu, qu'il t'aura donnée.

lieu que les auteurs du Talmud eux-mémes ne se sout pas tous soumis à l'usage du scomol jour; entre autres un certain rabbi Nathan Bar-Assi (traité Pesso 7s, fol. 5s), qui à la vérité fut excommunié pour cette noubservation, mais seulement parce gu'il avait agi publiquement contre l'usage local, car le Talmud permet de travailler dans les endroits où il ne demeure pas d'Israélites. Quant aux demi-Rêtes, dontil y en a quatre à la fête de pâque et cion à la fête des tabernacles, le texte du Pentateuque permet de travailler en ces jours; mais le Talmud borna cette permission aux choses qui ne peuvent être remises sans préjudice. Thoraç p. 3s. 7 vo. 2 aussi la Notice sur le calendrier, févit, p. 186.

17. "PININD Litt. Science don de su main. En Orient, dit la lin (Archéologie biblique, tom. 17", 2=" partie, § 200), ("est nue démonstration de respect que de faire des présens aux supérieurs. L'origine de cet usage, dit-il, vient probablement de ce que les premiers rois nétaient pas riches... Plus tardes dos ons, volonitées d'abord, furent autres de la commentaire d'abord, furent par riches... Plus tardes des doss, volonitées d'abord, furent

לנו לכניכלי שמני אקומני אאר כ"ט". לנו אות בכטלו הוא הרב"או אור. פלו שמי רלסי יה אות בכטלו באחר ינ"או לרב"לו פלו הפלו הלפלו הלו אקוה באלמים ו למלח קינ"ל ובליני אונים אקניני לכל הלות למלמים ו באחר הלוב מער לנוני אקניני לכלר הלות הלות למלמים א בי הלדמר לנוני מער לנוני אקניני ללנות אאר באלוני ולכלו באמוני בל ולכניל המני לנוני אקניני ללנוני אאר באלוני בל המנילני יה האלוני במיר במיני אלני ולכלו אאר הלוני הלוני ולאלני בל

13. De to grange. Iar'hi conclut de là qu'il faut couvrir les tabernacles des rebuts ( פֿפֿורלת) de l'aire et du pressoir.

15. The Particule exclusive : sois seulement content; ne t'occupe de rien que de la fête. Les Septante n'expriment pas cette particule.

ום, שלש פעמים Trois fois. Voici ce que dit M. Creuzenach au snjet des seconds jours de fête que nous continuons à célébrer. « Les grandes difficultés qu'entraîne dans toutes les branches d'industrie la célébration du second jour de fête, a souvent fait agiter la question, si de nos jours on ne devrait pas abolir ces seconds jours. Il est clair quecela se peut sans manquer à la loi de Moïse. Mais en est-il de mêmepar rapport au Talmud? Les partisans de cette collection ue consentiront pas facilement à la suppression; car quelque peu d'égard que mérite de nos jours, où les connaissances astronomiques sont si perfectionnées, le motif qui a fait établir les fêtes supplémentaires, toutefois une fête établie par un synode ne peut être abolie que par nue autre nouvelle décision synodale. Mais il ne se trouve certainement rien dans le Talmnd qui donne lieu de croire qu'une décision synodale ait statué sur le second jour des fêtes de pâque, de la pentecôte et des tabernacles. Quant à celui de la fête du souvenir ( ראש השנה-יום הזכרון ), les opinions sont partagées. Nous croyons donc , conclut M. Creuzeuach , que le second jonr de la fête du souvenir ne peut être aboli dans les synagogues saus manquer au Talmud, tandis que pour les autres fêtes, cette abolition peut d'autant plus avoir

- 7. Tu (le) feras cuire et tu (le) mangeras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi; tu t'en retourneras le matin, et tu t'en iras à ta tente.
- Six jours tu mangeras des pains non levés; et le septième jour, (sera) la clôture à l'Éternel ton Dieu, tu ne feras pas d'ouvrage.
- g. Tu te compteras sept semaines; dès que la faux est portée sur le blé en tige, tu commenceras à compter sept semaines.
- 10. Tu feras la fête de schebbouoth (semaines) à l'Éternel ton Dieu, tribut de la générosité de ta main que tu donneras, selon que l'Éternel ton Dieu te bénira.
- 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, toi, ton fils, ta fille, ton esclave mâle, ton esclave femelle, et lelévite quiest dans tes portes, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui (sont) au milieu de toi, à l'endroit que l'Éternel' aura choisi pour y faire résider son nom.
  - 12. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte ; tu observeras et tu exécuteras ces statuts-là.
  - 13. Tu feras la fête des tabernacles pendant sept מוארות למוארות Downge. Le Samaritain a חוד בי הוא בי הוא למוארות Le Septante ajoutent ealure בי הוא בי הו
- 9. שבעה שבעה Sept semaines. Voy. Lévit., ch. 23, v. 15. מהחר Quand la faux commence dans le blé sur pied. Voy. sur cette matière, Lévit., ch. 23, v. 10—14.
- 10. DDD Nombre, mesure; de DD tribut; selon d'autres de D3 élever, prélever. Le deguesch du D dans DDD indique l'élision du 3. La première dérivation est plus vraisemblable, et le sens est à proportion de la généraité de la main. de tes dons volontaires.

7. Tule feras cuire au feu; voy. II Chr., ch. 35, v. 13. Cuire dans l'ean écprine par Tegut Voy. Exode, ch. 13, v. 9. Tegut Nan Tegut N

8. DU NUW Sia jours. Dans l'Exode, ch. 13 ,v. 18 ; ch. 13 ,v. 6 , 7 ; Nombres , ch. 28 ,v. 17 , il est question de sept jours. Aben Eara dit: DUN'TH JUIN DUN'TH J

gros bétail, à l'endroit que l'Éternel aura choisí pour y faire résider son nom.

- 3. Tu ne mangeras pas avec lui ( le pessa/h ) d'acidité; sept jours tu mangeras avec lui des pains non levés, pains de misère, car tu es sorti de l'Égypte en hâte, afin que tu te rappelles le jour de ta sortie du pays d'Egypte, tous les jours de ta vie.
- 4. Qu'il ne soit pas vu de levain dans tous tes confins pendant sept jours, et qu'il ne reste pas jusqu'au matin de la chair du sacrifice que tu auras fait le soir du prenier jour.
- Tu ne pourras point sacrifier le pessa'h dans une de tes portes que l'Éternel te donnera;
- 6. Mais sculement à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom, là tu sacrifieras le pessa'h le soir, au coucher du soleil, au temps de ta sortie d'Égypte.

- 3. לחם עני Dessus, avec la victime. לחם עני Le pain de la misère; soit parce qu'il rappelle le malheur de l'esclavage, soit aussi parce que, infermenté, ce pain est sans goût et sans saveur.
- 4. חזבח חזד Ne se dil pas seulement de l'action d'égorger, mais plutôt de la consommation du sacrifice.
- 5 א תוכל לית לית לדרשן. Tune pourras pas légitimement. Ounkt. א תוכל tun'as pas permission. Voy. II. Sam., ch. יז, די שעריך די Tes portes, les villes. 6. שעריך ליק ליקד בי De pas permission. Voy. II. Sam., ch. יז, די עריך בי Tes portes, les villes.
- tains sacrifient encore aujourd'hui le pessa'h sur le mont Garizime. Yoy, la notice à la fin du volume.

tamouz, correspond à juillet; 50 אלור ab, correspond à août : 60 אלור eloul, Neh., ch. 6, v. 15, au mois de septembre; 7º 1707 tischri, appelé aussi ירח האיתנים le mois des fleuves continuels, I Rois, ch. 8, v. 2, correspond au mois d'octobre ? (c'est le commencement de l'année civile ; l'année religieuse commençait à nissane); 8º 713 boul, I Rois, ch. 6, v. 38, aussi appelé מרחשון mar'heschoane, correspondant à novembre; 9º 1703 kislev, Zach., ch. 7, v. 1; Neb., ch. 1, v. 1, eorrespondant à décembre; 10º חשם tebeth, Esth., ch. 2, v. 16, correspondant à janvier; 11º DEW schebat, Zach., ch. 1, v. 7, correspond à février; 12º 778 ader, Esth., ch. 3, v. 7, 13; ch. 8, v. 12, et ch. q, v. 1, correspond à mars. Le mois supplémentaire s'appelle אדר שני veader on אדר שני deuxième ader. (Voyez la Notice sur le calendrier, Lévit., p. 170.) דירון La nuit. lar'hi observe que les Israélites étant sortis de l'Egypte le jour (voy. Nombres, ch. 33, v. 3), il faut que le mot לילה se rapporte à la permission de sortie que donna Pharaon pendant la nuit; mais le mot peut aussi se rapporter à חסם דעשית tu feras la paque la nuit; l'accent tonique favorise cette explication; le mat ממצרים porte un accent disjonctif.

2. ADD Pessa'h s'entend de la fête de pâque; car la victime pascale était un agneau et non du gros bétail. 7031 INY Sons-entendu, et d'autres sirtimes de menu et de geos bétail. Saadias a AUXI et le menu bétail.

19. Tu sanctifieras à l'Éternel ton Dieu tout premierné mâle qui naîtra dans ton gros et menu bétail; tu ne laboureras point avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis.

20. Tu le mangeras, toi et ta maison, année par année, devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel ton

Dieu aura choisi.

21. Mais s'il a quelque défaut, (s'il est) boiteux ou aveugle, ou tou! mauvais défaut, tu ne le sacrifieras pas à l'Éternel ton Dieu;

- 22. Tu le mangeras dans tes portes; l'homme impur et le pur ensemble, comme (pour) le cerf et la gazelle.
- Seulement tu n'en mangeras pas le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau
- Ch. XVI. 1. Garde le mois d'abib (des épis), et fais le pessa'h (páque) à l'Éternel ton Dieu; car dans le mois d'abib l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte, pendant la nuit.
  - 2. Sacrifie le pessa'h à l'Éternel ton Dieu en menuet
- 21. ברובות: רבו Ici signifie non immoler pour un sacrifice, mais égorger pour s'en nourrir.

בקרבך Le Samaritain ajoute בקרבך au milieu de toi

Cm. XVI. 1. "NIDO Boseroe. Il est question ici des trois grandes fètes. Voy. Lévit, ch. 23, v. 6. JUNNI UTII Moici d'abblé des épis.) Ce mois correspond en grande partie à notre avril, mois dans lequel le blé commence à mûrir en Palestine. On sait que les mois, ches les Hébreux, récisient distingués que par le nombre, et outre ce premier mois abis, les autres n'avaient pas de noms. Ce n'est que dans l'esti que les Héreux ont adopt les noms d'origine chaldèmen, à ce que dit Aben Esra sur ce verset. Ainsi 1º [D'] nissune, on mois d'abble 3º "Yi sie, I Rois, ch. 6, v. 1, 36, on "Yiw Jino, correspond à juin: 4º NDA à mai; 5º [D'D sioune, Esth., ch. 8, v. 9, correspond à juin: 4º NDA

doit pas partir sans emporter des marques de la générosité de son maître; mais l'oreille ne lui était pas percée lorsqu'elle voulait rester. Le texte n'autorise pas cette exception en faveur de la femme.

18. דיבור שכר שכרי על "a werd pour le double salaire de mecenaire, c'est-d-ite; il t'a fait le double de ce que feraient deux mecenaires. Septante les i-vienns purdh noi purbonie l'ibénoré en tif tra, car six ans il l'averd pour le salaire annued d'un mecenaire; Vulgated qu'un le même sens, qui n'est pas conforme à l'hébrer. Aben Erra dit qu'un mecenaire n'avait que trois ans faire, et que celui-cien ayant fait six, a fait un service double. Il cite Isaic, ch. 16, v. 17, 1720 (1972) trois années, comme les jours du mecenaire. Selon Raschbame, les mots prise années, comme les jours du mecenaire. Selon Raschbame, les mots années, comme les jours du mercenaire, solon Raschbame, les mots années, comme les jours du mercenaire, se les parisse pas de la grafification donner; le senserit : qu'il ne necroaire, se rapportant à la la grafification donner; les aversit : qu'il ne te parisse pas de lui donner au bout de la sixième année le double du salaire d'un mercenaire, puisque l'Éternel l'aura bén. 17217 Passé pour un futur; on ne distingue ces deux temps que par le sens (Alex Ears).

19. חבכור בל חבכור Tout premier-ne. Il s'agit ici des premiers-nes dont il est question ci-dessus, ch. 12, v. 17. Ton bœuf. Le mot בר Tour-rear, ne se trouve pas le Deutéronome.

<sup>20.</sup> ביתן Et to maison , ta familie et tes serviteurs.

pourquoi je t'ordonne, disant : ouvre ta main à ton frère, à tes pauvres, à ton nécessiteux, dans ton pays.

- 12. Si ton frère l'Hébreu ou une Hébreue se vend à toi, il te servira six ans, mais à la septième année tu le renverras libre d'auprès de toi;
- 13. Et quand tu le renverras libre d'auprès de toi, ne le renvoie pas vide;
- 14. Charge-le (du prodnit) de ton menu bétail, de ta grange, de ton pressoir, (de ce)dont l'Éternel ton Dieu t'aura béni.
- 15. Qu'il te souvienne que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté; c'est pourquoi je t'ordonne cette chose-là aujourd'hui.
- 16. Mais s'il arrive qu'il te dise : je ne veux pas sortir d'auprès de toi, car je t'aime ainsi que ta maison; car il se trouvera bien avec toi;
- 17. Tu prendras un poinçon que tu mettras à son oreille et à la porte, il sera ton esclave à toujours; tu en feras de même à ton esclave femelle.
- 18. Qu'il ne te paraisse pas dur de le renvoyer libre d'auprès de toi, car il t'a servi six ans pour le double du salaire d'un mercenaire. L'Eternel ton Dieu te bénira en tout ce que tu feras.

lui des provisions de voyage. Ouuki. אפרש הפרש mets de côté.— קבומיקבן mets de contond avec בקב creuser; de און qui se contond avec קבן creuser; le pressoir étaitordinairement dans la terre.

<sup>16.</sup> חוחו Voy. Exode, ch. 21, v. 5, 6.

<sup>17.</sup> אמראים Le poinçon; de אור Percer. Voy. Ex., ch. 21, v. 6. אמראים בין. אור אור בין אור בין

מה אלים ועדכל ויונים אנתוף פכל אחר שאמי : פ במליטה אליו למאה מלאלי כי ממלף אלר אליר אליר ל אלי לאפלינים לאחרוב! : "

"אלי לאפלינים לאחרוב! !"

"אלי לאפלינים לאור אליי אלי מאלי לא אאא אלאלי ב "אליים המטול! "

"אליים המטול! "

"אליים המשר היים אליים לאלי מאלי לאלי מאלי אלאלי ב "אליים המטול! "

"אליים לאליים לאליים לאלים לאלי לאלי אלא אלא אלאלי לאליים לאליים

eux des pauvres; c'est pourquoi je vous commande, donnes à vos frères pauvres et aux nécessiteux qui se trouveront dans votre pays. \( \frac{1}{2} \) \( \text{couse}; \) de la racine \( \frac{1}{2} \) \( \text{rouler}; \) ce mot gouverne ordinairement le génitif.

<sup>11.</sup> בארצך Les Septante ajoutent הדבר הוה comme au verset 15. Dans ton pays. Selon les commentateurs, secours ton compatriote avant tout autre.

<sup>22.</sup> קיח און Ton frère, de ton peuple. Voy. Lévit., ch. 25, v. 25, v. 39.

<sup>14.</sup> PUDIT — PJY Selon Kim'hi, signifa charges sur les spaules. En arabe ce mot signifa orner de dons, et en hébreu il exprime également l'idée d'ornement autour du cou : "[\text{PINJY2}]" D'PJY Prov., ch. 1, v. 93 mais la plupart des commentateurs font signifier à ce mot don ner comme don. L'emploi de ce mot comme verbe us se trouse qu'en cet endroit. Septante issivo: sis rhi eur sirvi; vulga te de même, dobs visiticum; donne-

car l'Éternel te bénira dans ce pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage en possession;

- Seulement si tu obcis à la voix de l'Éternel ton Dieu pour observer, exécuter tout ce commandement que je t'ordonne aujourd'hui.
- 6. Car l'Éternel ton Dicu t'aura béni, comme il to l'a dit; tu préteras sur gages à beaucoup de peuples, mais toi tu n'emprunteras pas; tu domineras sur plusieurs peuples, mais sur toi ils ne domineront pas.
- 7. S'il se trouve près de toi un nécessiteux, quelqu'un de tes frères, dans une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu t'aura donné, n'endurcis pas fon œur et ne resserre pas ta main à ton frère nécessiteux;
- Mais ouvre-lui ta main, et prête-lui sur gages suffisamment au manque dont il manquera.
- 9. Garde-toi qu'il n'y ait dans ton cœur quelque chose de désordonné, disant: la septième année, l'année de rémission approche; ton œil serait méchant envers no frère le nécessiteux, tu ne lui donnerais rien; il crierait contre toi à l'Eternel, il y aurait en toi un péché.
- 10. Donne-lui, et que ton cœur ne soit point craintif lorsque tu lui donneras, ear c'est à cause de cette choselà que l'Éternel te bénira dans toutes tes œuvres et en tout où tu mettras la main.
  - 11. Car il ne manquera de nécessiteux au pays; c'est
- וחן החתן. I.es Sept. ajoutent התניטנו לו די מחסובר להידי מחסובר להידי מחסובר להידי מחסובר להידי מחסובר להידי מחסובר מהידי מחסובר מהידי מחסובר מהידי מחסובר מהידי מחסובר מהידי מחסובר מהידי מהידי מחסובר מהידי מחסובר מהידי מחסובר מהידי מחסובר מהידי מחסובר מחסובר מהידי מהיד

des dettes, il a's sura pas de pauvres parmi vons; le sens n'est pas clair.

[PDB N'Essesteux, de TDB vouloir; qui veut, qui deire, PDB Désigne
ici un homme qui est au-dessous de ses affaires, et non pas un panvre
homme daus le besoin.

6. המשתה Ben Quziel במשתה Le verbe משום an Hiphil se dit du créancier, et au Piel, du débiteur (lar'hi). Tu préteres avecintérét. המשתה Tu domineres. Le créancier domine sur son débiteur.

רא תאכן אל Ne rends pas fort, dur. און און Ne referme pas, nesois pas avare.

8. m La quantité. Suffisamment. Iar'hi dit qu'il faut lui donner tout ce qui est un besoin pour lui, même uu cheval et un esclave.

9. יום לכנן באר ביינו ב

forte et en tout ce que ton âme te demandera; tu mang eras là devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras toi et ta maison.

- 27. Quant au lévite qui est dans tes portes, ne le délaisse pas, car il n'a pas de part ni d'héritage avec toi.
- 28. Au bout de trois ans tu sortiras toute la dime de ton rapport en cette (troisième) année, et tu la déposeras dans tes portes.
- 29. Le lévite viendra [car il n'a pas de part ni d'héritage avec tol], ainsi que l'étranger, l'orphelinet la veuve qui (sont) dans tes portes; ils mangeront et se rassasioront, afin que tu bénisses l'Éternel ton Dieu dans tout ouvrage de ta main que tu feras.
- CH. XV. 1. Au bout de sept ans tu feras schmita (rémission).
- 2. Et voici l'objet de la schmita: tout preteur qui aura prété à son prochain, remettra, ne pressera pas son prochain, ni son frère, car on a proclamé schmitâ à l'Éternel.
- 3. Tu presseras le forain, mais (en) ce que tu auras sur ton frère, retire ta main.
- 4. Toutefois il n'y aura pas de nécessiteux chez toi, un sens impersonnel ou passif. Voir Lévit., ch. 23, v. 24, et ch. 25, v. 10. HND Rémission à l'Éternel.
- 4. DN Toutefais. Conjonction, Selva quelques-uns, ce mot sigüfic à la sérid; selon d'autres, «fin que; et le sens est celui-ci : ne déponille pas le paure pour te faire payer. [7] PIPI M 7 23 Il ne devouit par tère. Le Biour remarque qu'en hébreu il n'y a pas de forme verbale différente pour le mode indicatif et pour le mode conjonctif. Selon d'autres le sens est : ne raignez pas de vous conformer à la loi de rémission

לב אבינו להבלב ולכלב יהיי לאירו אישר יהיים לא אנינו במשפט לא היים אפס לה איים אפס לה אפ

Ck. XV. 1. PD As bout. Le Biour dit que ce mot differe de 1792; a ce dernier se di indistinciement at commencement et de la fin, un bont quelconque, comme Gen., ch. 19, v. 4, et ch. 47, v. 21, tandis que PDI nese dit que de la fin. NUDU Schmids, rémission des créances, et démission, remoi de sections.

chiphat (la huppe) et la chauve-souris.

 Et tout insecte ailé est impur pour vous, (et) ne scra pas mangé.

20. Tout oiseau pur , vous (le) mangerez.

21. Yous ne mangerez d'aucune bête morte; vous la donnerez à l'étranger qui est dans tes portes, il la mangerez ou elle sera vendue au forain; car tu es un peuple saint à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère.

22. Donne la dîme de tout le rapport de les semailles sortant au champ, année par aunée.

23. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dime de ton blé, de ton vin nouveau, de ton huile nouvelle, des premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel ton Dieu toujours.

24. Mais si le chemin est trop considérable pour toi, voire que tu ne pourras pas le porter, car l'endroit que l'Éternel aura choisi pour y mettre son nom sera trop loin de toi, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni;

25. Tu le convertiras en argent, et serrant l'argent dans ta main, tu iras à l'endroit dont l'Éternel ton Dieu aura fait choix.

26. Tu mettras l'argent en tout ce que ton âme désirera, en gros et en menu bétail, en vin, en boisson

23. מרשב אליאה ליאה Afin que tu opprennes à craindre. בים אליאה Afin que tu opprennes à craindre. ארשב הבים אליאה אליאה בים אליאה אליאה בים אליאה ליאה אליאה בים אליא

25. אָסְסְתְּ בְּתַחְתְּ Tu donneras, tu échangeras en argent. און Et tu l'envelopperas, de און renfermer, presser. Voir II Rois, ch. 5, v. 23.

vautour; selon d'autres, le milan. Mais toutes les versions sont conjecturales.

15. למיכוזן Selon son espèce; ce mot ue se trouve pas dans le Samaritain.

19. יאכלן מחם Ne seront pas mangrs. Samaritain יאכלן מחם n'en mangerez pas. Septante de même. Lévit., ch. 11, v. 21, 22, il se trouve une exception à cette défense. Voy. notes supplémentaires.

בחלב אמר Dans le lait de sa mère. Voy. Exode, ch. 23, v. 19.

22. MNTI Qui zort, se rapporte à JUII ta zemence. Sclon Aben Esra, ce mot se rapporte à JURII le rapport, malgré la différence du genre, du saglet et du verbe. Mendelsoin traduit selon le premier sens. JURII du schamp. I Rois, ch. 5, v. 13, NXI est construit avec le 2. Selon le Talmud, il agit ici de la dime des dimes, et Aben Esra se livre à des considérations sur le nombre. Voir Lévite, ch. 27, v. 30, note.

## le théau et le zémer.

6. Et de tout quadrupède ayant l'ongle, fendn, ayant le pied divisé en deux parties, ruminant, parmi les quadrupèdes, de celni-là vous mangerez.

7. Toutefois vous ne mangerez pas ceux-ci parmi les ruminans, ou qui ont l'ongle fendu: le chameau, ni le lièvre, ni le schaphane, car ils sont (bien) ruminans, mais ils n'ont pas l'ongle fendu; ils sont impurs pour vous:

 Ni le pourceau, car il a bien l'ongle fendu, mais il ne rumine pas; il est impur pour vous; de leur chair vous ne mangerez pas, et à leurs cadavres vous ne toucherez pas.

9. De tout ce qui est dans l'eau voiciceux dont vous mangerez: de tout ce qui a nageoires et écailles vous mangerez:

10. Mais de tout ce qui n'a pas de nageoires et d'écailles vous ne mangerez pas; c'est impur pour vous.

11. Tout oiseau pur vous mangerez.

12. Et voici ceux dont vous ne mangerez pas : l'aigle, le peresse et l'ozniah;

13. Le raah , le milan et le daïah ;

14. Le corbeau dans toute son espèce :

15. L'autruche, le hibou, le scha'haph et l'épervier, sclon son espèce ;

16. Le chat-huant, la chouette et le cygne;

17. Le pélican, le vautour et le plongeon :

18. L'étourneau, l'anapha, selon son espèce ; le dou-

מסע שטע פרח והוא גרה דלא דינור ושטע שטע פרח ayant l'ongle fendu et ne rumiannt pas. C'est ce que les Seplante expriment.

13. 717 77 Daiah. Ce mot ne se trouve pas Lévit., ch. 11, v. 14. Il manque aussi dans le Samaritain. Ce mot signifie, d'après Bochart, le

איי הרבלים ואת בילאלי ובילאלים ביל למותה והצלם ביל המותה והאלים ואת בילאלים ואת בילאלים בילאל

paès de l'Emphrate, de couleur rougeâtre, et dont la chair est très-bonne à manger. Il y en a qui croient que c'est une chèvre à poil roux ou bien le chamois ; de "Ind" der rouge. Septante l'oryz, espèce d'amblope. Les naturalistes parlent d'un corf sark. 19th Aldé, est, selon plusieurs, Pibis; iféndelabon traduit le cer, le daim, le ya hômour (rendant le mot hêbreu), le bouquetin, le dischone (le mot hêbreu), le beuf sainonge et le zémes (le mot hêbreu), l'UT D'ischone, selon Bochart, espèce degazelle, nommée pyzarque. "D'I Zémer, la girde, selon le Septante.

<sup>6. 737</sup> Voir sur les versets 6-12, Lévit., ch. 11.

<sup>7.</sup> Manque dans le Samaritain. Le Talmud dit que c'est un animal à deux bosses. Voir Iar'hi.

<sup>8.</sup> או ברות Au lieu de ces mots, il y a dans le texte samaritain

à l'Éteruel ton Dieu; qu'elle soit un monceau étornel, et ne soit plus rebâtie encore,

18. Et qu'il ne reste attaché à ta main la moindre chose de l'interdit, afin que l'Éternel reviennede l'ardeur de sa colère, et l'accorde miséricordeet le soit miséricordieux; il te multipliera, comme il l'a affirmé par serment à tes ancêtres.

19. Lorsque tu obćiras à la voix de l'Éternet ton Dieu, pour observer tous ses commandemens que je t'ordome aujourd'hui, pour faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu.

Cn. XIV. 1. Vous êtes les enfans de l'Éternel votre Dieu; ne vous faites pas d'incisions, et ne mettez pas de place chauve entre les yeux, pour un mort;

2. Car tu es un peuple saint à l'Éternel ton Dieu, et c'est toi que l'Éternel a choisi pour lui être un peuple précieux parmi tous les peuples qui (sont) sur la surface de la terre.

- 3. Tu ne mangeras rien d'abominable.
- 4. Voici les bêtes dont vous pourrez manger : le bœuf, le petit de la brebis et le petit de la chèvre ;
  - 5. Le cerf, la gazelle et le ia'hmour, l'ako, le dischone,

וחבה ויים Ben Ouziel בלטיתא platea , place,

וחישר Ce qui est droit. Le Samaritain ajoute הישר et ce qui est bon; les Septante l'expriment aussi.

CH. XIV, 1. 1772 No No vous faites pas d'incisiens. De 772 proprement penetrer avec le conteau ou avec les ongles. Voir une semblable defense, Lévit., ch. 19, v. 28. בין עינכם Arn קרחה בין עינכם Ne faites pas de place chauve à la partie de la tête correspondant au milieu de vos yeux, 727 A, pour un mort. Enfans de Dien, ne vous livrez pas dans le malheur à une douleur excessive. L'usage de se défigurer était avant tout une idolatrie. I Rois, ch. 18, v. 28, nous voyons les adorateurs de Baal se meurtrir jusqu'au sang.

2. INTI Le Samaritain ajoute TITTE ton Dieu. Les Septante et Ben Onziel l'expriment, 1720 Propriété, de 720 qui, en chalden, signifie acquerir.

3. לא האכל Voir Lévit., ch. 11, v. 2, où les animaux purs ne sort 

5. hin Daim. La signification de la plupart des noms d'animans suivans est douteuse. 'IN Septante Signat, Vulgate caprea; Ounklousse lui, en premier, pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple, en dernier.

- 11. Tu l'assommeras de pierres, et il mourra, parce qu'il a cherché à te faire dévier d'auprès de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves.
  - 12. Et que tout Israel entende et craigne, et qu'on ne continue plus de faire une si méchante chose au milieu de toi.
  - 13. Quand tu entendras que dans une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne pour y habiter, savoir :
- 14. Des hommes, enfans du désordre, sont sortis du milieu de toi et ont fait dévier les habitans de leur ville, en disant : allons, et servons d'autres dieux que vous n'avez point connus;
- 15. Tu rechercheras, t'enquerras et interrogeras soigneusement; et voilà que la chose est vraie, fondér, elle a été commise, cette abomination, dans ton sein.
- 16. Frappe, frappe les habitans de cette ville au fit du glaive; dévoue-la, et tout ce qui y est, et son bétail, au fil du glaive.
- 17. Tout son butin, rassemble-le au milieu de la place, et consume au feu la ville et tout son butin en totalité,

T. Y.

<sup>22,</sup> v. 19. החחח האוז Ces mots ne sont pas exprimés dans les Sept. La Vulgate termine usque ad pecoro; sans traduire הול הורב החרב.

יוו. קחיקה Septante apostasier.

14. אין בולים Betiahal. Selon Gesenius, ce mot vient de בלין sons, אין vulilité; des hommes inutiles. Selon Iar'hi, de אין אין אין במהד קרימה, des gens effectes (les Septante «פוֹא מוֹנוֹ (שִׁ בְּיוֹ בְּיִ בְּיוֹ בְיוֹ בְּיוֹ בְּיוֹ בְּיוֹ בְּיוֹ בְּיוֹ בְּיוֹ בְּיוֹ בְּיוֹ בְּיִי בְּיוֹ בְיוֹ בְּיוֹ בְּיוֹבְיִי בְּיוֹ בְּיִי בְּיִי בְּיוֹ בְּיוֹ בְיוֹ בְיוֹ בְיוֹ בְּיִי בְיוֹ בְּיִי בְיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְיוֹי בְיוֹי בְיוֹי בְיוֹי בְיוֹי בְיוֹי בְיוֹיוֹ בְיִי בְיִי בְיוֹי בְּיִיבְיי בְיוֹבְיוֹבְייִי בְיוֹי בְיוֹי בְיוֹי בְיוֹבְיִי בְיִי בְּיוֹבְיי בְיוֹבְיוֹ בְּיוֹבְייִי בְיוֹי בְיוֹי בְיוֹבְייִי בְיוֹי בְּייִי בְיִיבְיי בְּייִי בְּיִיבְייי בְייי בְיוֹבְייי בְּייִיבְייי בְּייִי בְּייִי בְייִיבְיי בְייי בְיוֹבְיי בְיוֹבְיי בְייִיי בְיוֹבְיי בְייי בְייוֹי בְייי בְייִי בְייִיי בְייוֹבְיי בְייִי בְייִי בְייִיי בְיוֹייי בְייי בְייי בְיוֹבְיי בְייי בְייי בְייי בְייוֹיי בְייי בְייי בְיוֹבְייי בְייי בְיייי

15. Jun Adverbe, bien, tu rechercheras scrupuleusement la chose.

16. מחרת Les Sept. ajoutent מחרם Voy-une semblable loi, Ex., ch.

pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme.

- 5. Après l'Éternel votre Dieu vous marcherez, lui vous craindrez, ses commandemens vous observerez, sa voix vous écouterez, lui vous servirez, et à lui vous serez attachés.
- 6. Et ce prophète ou ce songeur de songes mourra, car il a parlé de défection de l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a racheté de la maison des esclaves; pour te faire dévier du chemin où l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu enlèveras le mal du milieu de toi.
- 7. Quand ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme (reposant sur) ton sein, ou l'ami (qui est) comme ton âme, t'invitera en secret, en disant : allons, servons d'autres dieux, que tu n'as pas connus, ni toi ni tes pères :
- 8. Des dieux des peuples qui sont autour de vous. qui soient près de toi, ou éloignés de toi, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout;
- q. Ne cède pas à son vouloir, et ne l'écoute pas: n'aie point de ménagement pour luit que ton œil n'aie pas pitié de lui; n'aie pas miséricorde, et ne le cache point;
  - 10. Mais fais-le mourir ; que ta main soit sur

9. עינך עליו Que ton œil n'ait pas pitié de lui. De חום Que ton œil n'ait pas pitié de lui. avoir pitie. ולא תכסח עלין Ne couvre pas (de חםם couvrir ou plutôt cacher) la honte de lui. Les Septante traduisent sus su ma oxenione αὐτόν. 'Αταγγίλλαν ἀταγγελεῖς αυρί αὐποῦ, et ne le protège pas; annoncer tu l'annonceras de lui; ils ont lu וורד חבידנו pour ארג תחרננו T. V.

Na'hmen, d'après le Talmud, comme de permettre de manger le porc, on de lever les interdictions touchant le mariage entre consanguins, est également un faux prophète et doit être traité comme tel, mais nous devons l'écouter et faire ce qu'il nous dit, quand il s'agit d'une disposition temporaire (TNUT NINTI).

- 4. TODD Éprouve. Dieu veut donc qu'avant tout on écoute la raison, même avant les miracles les mienx constatés.
- 6. חות על יהות Un détournement sur, de l'Éternel. Qu'il soit tué par la lapidation (voy. verset : ב להדיחך De חום pousser, pour te faire dévier du bon chemin.
- 7. ¬ΠΡΟ De JNO on IPO incitor, excitor, du Hiphili ¬JNK JE Fils de ta mêre. Avant ces mots le Samaritan ajonte IN γΊΔΝ ΓΣ fils de ton pêre, ou s'les Septants. l'expriment. ¬pire, ou s'les Septants. l'expriment de ton soin. γία tu chéris ; littéralement de ton soin. γία να μα τη τη μα Δυ του αποί για τι a dimes comme του απος comme toi-même.

- 31. Ne fais pas ainsi à l'Éternel ton Dieu; car toute abomination que l'Éternelhait, elles font à leurs dieux, car même leurs fils et leurs filles elles consument au feu devant leurs dieux.
- CH. XIII. 1. Toute chose que je vous ordonne, vous observerez pour l'exécuter; n'ajoute pas sur lui et n'ôte pas de lui.
  - 2. S'il s'élève au milieu de toi un nabi, un songeur de songes, qu'il te présente un signe ou un prodige;
- Le signe ou le prodige dont il t'a parlé arrive; disant : allons après d'autres dieux que vous ne connaissez pas , et servons-les.
- 4. N'écoute pas les paroles de ce nabi, ni de ce songeur de songes, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve

Gen., ch. 20, v. 7, est, selon Herder (de l'Esprit de la poésie hébraïque, ame vol. p. 64), d'origine égyptienne, et désigne les chess des prêtres, les confidens de la divinité, ceux qui expliquaient la nature et faisaient des miracles. Voy. II Rois, ch. 2, v. 19. Le prophète, parlant an nom de Dien (de Kal parler, annoncer l'avenir), était quelquefois poète ou musicien, ou bien était l'un et l'autre; ainsi Aharone (voy. Ex., ch. 7, v. 1) était le prophète, l'interprète de son frère, et rien autre chose; le poète ou le musicien n'était pas pour cela prophète. David et Salomon étaient poètes et non prophètes. Le prophète exerçait la fonction de parler au peuple sur ce qui l'intéressait; fonction qui exigeait des études et de la préparation. Il était homme d'état, prévoyant l'avenir אוה, ראה (Voy. Examen de M. Munk, au commencement de l'Exode). בחלם חלם Songeant un songe; se disant avoir eu communication de la divinité en songe. Voy. Nomb., ch. 13, v. 7. TIN Un signe servant à indiquer, à faire connaitre un objet. Le mot Mix est un évenement naturel, tel qu'une comète, ou bien la prévision d'un événement naturel, par exemple, qu'il pleuvra demain. ממות Un prodige, ce qui est snrnaturel, et qui sert ainsi de signe à ce qui doit arriver. Il s'agit dans ce chapitre de celui qui cherche à pousser vers l'idolàtrie. Celui qui cherche à porter atteinte à la Torah, dit

29. אותם Septante ארעם leur pays.

30. תנקש Racine שף chanceler; selon Ounkloasse, la racine est שף tendre des pièges. Iar'hi combat cette traduction, et croit qu'il veut dire se trainer. יעשרו Septante שנדרו.

3s. THIT DIPIN Littéralement une abomination de l'Éternd. Des idées fansses, dit avec raison le TIMI, entraînent des pratiquer Sansses; ser représentant Dieu cruel, ils l'adorent d'une manière cruelle, en lui sacrifiant lenra cofans. Voy. Moré Nés, part. 3, ch. 29, Les Sept., la Vulgate, la plupart des versions qui l'ont auivie, et le Samaritain, ajoutent à ce chapitre le verset suivant.

Cit. XIII. 1. מלא תסף עליו ולא תגרע מטנו א" N'ajoute rien et n'en retranche rien. Voy, ci-dessas, ch. 4, v. 2. Cette injonction, comme tant d'autres, n'est videnment qui ne pure formule législaive; nahamolins les théologiens lont adoptée dans as stricte littéralité, et néanmoins les mêmes théologiens ont accumulé des augmentations et des retranchemens, ne provant notaefois, cheum às a maniere, que ces augmentations et ces diminutions sont carbées dans, ou mieux sous le teste. DANK TIND A vous ordenne. Samaritian DNT TYED je l'ordonne aujourd'hui. Les Septante l'expriment.

2. N'33 Nabi. Prophète, @potérus. Ce mot, dont il est dejà question,

sang c'est l'âme, et tu ne mangeras point l'âme avec la chair.

- Ne le mange point; répauds-le sur la terre comme de l'eaû.
- 25 Ne le mange point, afin que tu prospères, toi et tes enfans après toi, lorsque tu feras ce qui est droit aux yeux de l'Éteroel.
- 26. Mais tes saintetés qui seront à toi, et tes vœux, tu les porteras et tu viendras à l'endroit que l'Éternel aura choisi.
- 27. Tu feras tes holocaustes, la chairet le sang, sur l'autel de l'Éternel ton Dieu; et le sang de tes victimes sera répandu sur l'autel de l'Éternel ton Dieu, mais tu en mangeras la chair.
- a8. Observe et écoute toutes ces paroles que je t'ordonne, afin que tu prospères, toi et tes enfans après toi, à jamais, lorsque tu feras ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu.
- 29. Quand l'Éternel ton Dieu aura excindé les nations où tu viens, pour les expulser de devant toi, tu les expulseras, et tu t'asseyeras dans leur pays.
- 30. Prends garde à toi que tu ne t'enlaces après eux, après leur extermination de devant toi, et de peur que tu ne recherches leurs dieux, en disant: comment ces nations sevent-elles leurs dieux, je veux, moi aussi, en faire de même.

פא שמעה Tu écouteras, le Samaritain ajoute נעשית et tu feras; Septante de mème. מצוך d'ouver ; le Samaritain ajoute מיום aujour-d'hui. Le Syriaque l'exprime.

cas qui rendent l'animal impropre à être mangé. Tout un traité du Talmud (מוד 'Houline') est consacré à cette espèce de discussion.

22. ESAMATILE Samaritain ajoute ב, dr même les Sept.; voy. v. 15.

33. JII Sois fort. Le penchant pour le angétait inbérent aux Hébreux, entourés de peupleaqui le mangeaient, c'est pourquoi le législateur insiste pour les en détourner. שבות אות דות דות דות הוא בישר לישה. Voy. lévite, ch. 17, v. 11, 14, et Gen., ch. 9, v. בישר הוא בישר לישה. Voy was ne mangeres pas la chair avec l'âme. En mangeant le sang on mange l'âme. Ce passage est tres-explicite pour ceux qui veulent comprendre.

25. חישר Septante הטוב והישר le bon et le droit.

56. Yurip p) Scalement tes saintetés; il u'est pas nécessaire de conduire au lieu destiné chaque pièce de bétail dont on voudrait manger la chair, mais celles-là acutement qui sont destinées aux sacrifices. A la fin de ce verset les Septante ajuntent: i resussêment que grace vivierie, pour faire nomez son nom dessay presque comme au verset S.

dime de ton froment, de ton vin nouveau, ni de ton huile, ni les premiers-més de ton gros ou menu bétail, ni aucun de tes vœux que tu voueras, ni tes offrandes et le prélèvement de tes mains;

- 18. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu le mangeras, à l'endroit dont l'Éternel ton Dieu aura fait choix ; tôl, ton fils, tafille, ton serviteur, ta servante, et le lévite dans tes portes; et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, en tout ce que tu auras mis ta main.
- 19. Garde-toi d'abandonner le lévite pendant tout le temps, dans ton pays.
  - 20. Quand l'Éternel ton Dieu aura élargi tes limites, comme il te l'a dit, et que tu dises : je voudrais manger de la viande [car ton âme désirera manger de la viande], tu pourras manger de la viande au gré de ton âme.
  - 21. Si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom est loin de toi, tu égorgeras de ton gros et menu bétail que l'Éternel ton Dieu t'aura donné, comme je t'aicommandé, et tu mangeras dans tes portes au gré de ton âme.

22. Mais comme est mangé le daim et le cerf, ainsi tu les mangeras; l'impur et (l'homme) pur mangeront ensemble.

23. Mais tiens fort à ne pas manger du sang, car le

pu mettre sa vie en danger; ce qui le mettrait sur la même ligne que l'animal déchiré par une bête séroce (กฎาบ); et dont il est désendu de manger. Voy. Exode, ch. 22, v. 30. Maimonides compte soixante-dix

<sup>18.</sup> און בדיילן Et le lécite. Les Septante, texte du Vatican, ont sal ה מקסמלמים (le prosélyte, comme s'i y avait און et l'étranger; le texte alexandrin ajoute ce mot à celui de notre texte.

<sup>20.</sup> אכלת Je voudrais manger. C'est l'effet du ⊓ ajouté au verbe; il n'est pas superflu, mais emphatique.

<sup>21.</sup> MIN Tu égorgeras. Quoiqu'il ne soit question ici que des mammifères domestiques, le Talmud en conclat cependant, moyennant aon exégèse herméneutique, que d'autres mammifères purse et les oiseaux doivent être également tués selon les cérémonies rituelles. La manière de ture les animaus n'est pas indiquée dans la Bible, et le Talmud donne pour traditionnelles toutes les prescriptions qui'èy rapportent. La plus essentielle est que le conteau avec lequel on tue n'ait pas au fel la plus imperceptible éraflure. Après que l'animal est tué, il doit étre visité pour constater qu'il n'avait pas en lui quelque lésion qui est

- 11. Alors l'endroit dont l'Éternel votre Dieu aura fait choix pour y faire résider son nom , là vous apporterez tout ce que je vous ordonne: vos holocaustes , vos sacrifices , vos dimes et le prélèvement de vos mains , et l'élite des vœux que vous aurez voués à l'Éternel
- 12. Vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs, vos servantes, et le lévite qui est dans vos portes, car il n'a pas de part ni d'héritage avec vous.
- 13. Garde-toi de sacrifier tes holocaustes en tout lieu que tu verras.
- 14. Mais soulement à l'endroit que l'Éternel aura choisi dans une de tes tribus; là tu offriras tes holocaustes, et tu feras selon tout ce que je l'ordonnerai.
- 15. Toutefois, selon les désirs de tonâme, tu pourras égorger, et manger de la chair, dans toutes tes portes, selon la bénédiction de l'Éternel ton Dieu qu'il t'aura donnée; l'impur et (l'homme) pur en mangeront, comme du daim et du cerf.
- 16. Mais le sang vous ne le mangerez pas, vous le répandrez sur la terre, comme de l'eau.
  - 17. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la

16. בידוד Le sang. Voy. Lévit., ch. 3, v. 17, et infrà, ch. 15, v. 23. 17, לא תניל יו. 19 בידוד לא לא תניל יו. 19 בידוד לא לא תניל יו. 19 בידוד לא בידוד לא

אַמּפּפֿפּנּ פּמֹפּפּ: גי אָבעַּבּק לָאַכֹּנ בֹּאַמֹפּי פֿמֹפּ: גי אָבעַבּק לָאַכַנ בֹאַמֹבּוּ בֹאֹמִבּ מַלְּבַּבּפָׁ לַאַ אַמֹבְּנִ פַּמִּפּּי בַּמִּפּי וּ אַבעַּבּק לַאַ אַמֹבּרָ לַקַּ עַבְּעַבְּלַבּוּ אַבְּעַבְּעַבְּלִי בַּאָר עַשְׁבִּעַבּּ עַבְּעַבְּעַ לַאַר עַמְּבַּרְ עַבְּעַבְּעַי עַמְּר בֹבּבַבּע יִשְׁעַי בַלְּבְּעַבְּעַ עַמְּר בֹבַבּבּע יִשְׁעַי בַּעַבְּעַ בַּעַבְּעַ עַמְּעַבְּיּ וּ יִשְׁבַּעָּ שַׁבְּעַבְּעַ עַמְּבַּע וּ יִשְׁבַּעָּי עַמְּעַבְּעַ שַּׁבְּעַבְּעַ אַמְּבַּרְ וּיִשְׁבָּע וּ יִשְׁבַּע שִׁבְּעַבְּעַ שַּׁבְּעַבְּע שִׁבְּעַבְּעַ שַּׁבְּעַבְּע וּ יִשְׁבַּע וּ יִשְׁבַּע שִׁבְּעַבְּע שִׁבְּעַבְּע שִׁבְּעַבְּע שִׁבְּעַבְּע וּ יִשְׁבַּע וּ יִשְׁבַּע שִׁבְּעַבְּע שִׁבְּעַבְּע שִׁבְּע שִׁבְּע שִׁבְּעַבְּע שִׁבְּעַבְּע שִׁבְּע שִׁבְּע שִׁבְּע שִּבְּע שִׁבְּע שִׁבְּע שִׁבְּע שִׁבְּע שִׁבְּע שִׁבְּע שִׁבְּע שִּבּע שִׁבְּיבָּע שִׁבְּע שִׁבְּּע שִׁבּּע שִׁבְּיבָּע שִׁבְּיבּע שִׁבְּיבּע שִׁבְּיבּע שִּׁבִּע שִּׁבִּיבּּע שִּׁבְּיבּע שִּׁבְּבּע שִּׁבִּיבּע שִּׁבְּיבּע שִּׁבְּיבּע שִּׁבּּיבּע שִּׁבִּין שִּבּין שִּבּּע שִׁבְּיבּע שִּׁבּיע שִּׁבּין שִּבּּין שִּבּּע שִּׁבּיע שִּׁבּע שִּבּּיבּע שִּׁבְּע שִּׁבּע שִּׁבִּע שִּׁבּּיבּע שִּבּּבּע שִּבְּיבּע שִּבּּע שִּבְּיבּע שִּׁבְּע שִּבְּע שִּבּּיבּע שִּבּּע שִּבּע שִּבּּע שִּבּּע שִּבּּע שִּבּּע שִּבּּע שִּבְּע שִּבּע שִּבּּע שִּבּּע שִּבּּע שִּבּע שִּבּע שִּבּּע שִּבּּע שִּבּע שִּבּּע שִּבּּע שִּבְּע שִּבּע שִּבְּע שִּבְּע שִּבּּע שִּבּע שִּבְּע שִּבְּע שִּבְּע שִּבּע שִּבּע שִּבּע שִּבּע שִּבּע שִּבּע שִּבּּע שִּבּע שִּבּ

11. DJIT'M Sept. 1717 M.— DJIM Les Sept. ajouteut DYI majourd Indi.
DJT'l Le Sam. ajoute DJIJT'l Ce mot se trouve au verset 6. Maimonides (Mor Neb., part. 3 c ch. 3), observe que Dieu défend les sacrifices
ailleurs que dans un lieu désigné, et par l'eutremise d'une famille à cedestinée, et il permet la pricree not ulieu. C'est que la prière est avetielle et les sacrifices une simple concession. Voy, la traduction de re
chapitre au volume de Lévilique; voir aussi le travail de M. Munk au
volume des Nombres. IJIT'l Les Sept. ajoutent DJT'M; N.

ניקי, Tes holocaustes. Il faut comprendre ici sous cette désignation les autres especes de sacrifices. Cette insistance manifeste bien l'intérêt sacerdota! de l'écrivain.

aura choisi d'entre toutes vos tribus pour y mettre son nom; vous le chercherez à sa résidence, et tu viendras là.

- Vous apporterez là vos holocaustes, vos sacrifices, vos dimes et le prélèvement de vos mains; vos vœux, vos offrandes, et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail.
- 7. Vous mangerez là, devant l'Éternel votre Dieu, et vous vous rejouirez de toute (chose) à laquelle vous aurez mis (la) main, vous et vos familles, dont l'Éternel ton Dieu t'aura béni
- Vous ne ferez pas comme tout ce que nous faisons ici aujourd'hui, chacun ce que bon lui semble;
- Gar vous n'êtes point parvenus jusqu'à présent au repos et à l'héritage que l'Éternel ton Dieu te donne;
- 10. Mais vous passerez le lardène, et vous habiterez au pays que l'Éternel votre Dieu vous fera hériter, et il vous donnera du repos de tous vos ennemis à l'entour, et vous habiterez (avec) sécurité.

disparaissent aussi en attribuant la rédaction du Deutéronome à une époque différente. Gramberg (Sniighe 1864ishe ba Redigentibuntei sim Edmanut), 1° vol. § 13, place la rédaction du Deutéronome à la fin de l'exil babylonien, 77227 Et les premiers-nés. Cependant ils devaient être donnes aux cohemine, et les dimes aux lèvites. De quoi s'agit-il donc iei? Les commentatents arrangent cela par des conjectures. C'est remplacer un doute par un autre II est certain que la doctrine des dimes et précince du Lévifique n'est pas celle du Deutéronome, à s'en tenir aux textes.

ירכם . De חשל De Prooper, en tout ce que votre main touche. אשר Car, parce que, comme Gen., ch. 34, v. 27, et I Rois, ch. 8, v. 33.

8. חישר בעיניו Ce qui est droit à ses yeux, ce qui lui convient.

לעריפט ונוקנו לפה מפר אוביפט מפטר ולהפיטם בפטר אין בעבור אוביפט מפטר ולהפיטם מפטר אין בעבור איין בעבור אין בעבור אי

5. DID Au Kal; de Dim mettes, places. Samaritain DPD au Hiphit.
Sept. irstrukess, idre surmonme, consucre. DID Son nom, son invocation, son culte; au lieu de 12DPD. le même texte a 12DPD. Le Picias
trouve fo/ra, verset 11, et ch. 26, v. 2. Ounklousse traduit 12DPD par
r/PINDED PID 2 de maione de târ sieldence; Syriaque de même. PINDI
Tu véndras; le Samaritain met le pluriel; Ounklousse, Ben Ouziel et
les Sept. de même [11] et en effet les verbes qui précèdent et qui suivent sont au pluriel.

6. IID DINATH Four apporters th. II est ordonné lci aux Israélites de porter au lieu choisi par l'Éternel les prémices de leurs troppeaux; le même ardre leur est donné au sojet de la dlime des fruits de la terre et des troupeaux, in/rô, ch. 14, v. 75; ch. 15, v. 20, et ch. 36, v. 21, de la célération de la fête pascale, ch. 16, v. 5, est suivans; de celle de la pentecôte, ibid., verset 11, et de celle aes tabernacles, ibid., v. 16. Ce lieu unique est aussi désigné, ch. 17, v. 8, pour tout. Ces pascages opposés à celui de l'Exoche, ch. 20, v. 21, oû il est permis de sacrifier à l'Éternel en tout endroit, donnent lieu à de longs commentaires. Ces difficultés disparaissent, quand on songe qu'il s'agit ici d'unc époque où la vie nomade avait cessé; voy. ci dessous, v. 8 et 93 elles

sur le chemin qui tire vers le soleil couchant, au pays du Kenaanéen qui demeure dans la plaine, vis-à-vis de Guilgal, près des chênes de Môré?

- 31. Car vous allez passer le lardène pour venir posséder le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne; vous le posséderez et vous y habiterez.
- 32. Vous observerez de faire tous les statuts et tous les jugemens que je mets devant vous aujourd'hui.
- Cn. XII. r. Voici les statuts et les jugemens que vous observerez d'exécuter au pays que l'Éternel, le Dieu de les pères, te donne pour le posséder tout le temps que vous virez sur la terre.
- Détruisez entièrement tous les lieux où les nationsdesquelles vous hériterez ont servi leurs dieux; sur les montagnes élevées et sur les collines, et sous tout arbre touffu.
- Yous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles, yous brûlerez au feu leurs bocages, et vous mettrez en pièces les sculptures de leurs dieux, et vous ferez périr leur nom de ce lieu-là.
  - 4. Vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel votre Dieu,
  - 5. Mais seulement à l'endroit que l'Éternel votre Dieu
- 2. קענן א Ferdoyant, chargé de feuilles, de קען inustie au Kal, et dont Pidéé fondamentale est termbler; de même en arabe; il se dit du hruissement, du tremblement des feuilles d'un arbre. Ounklousse אילון עבוף seement, du tremblement des feuilles d'un arbre. Ounklousse אילון עבוף arbre branchu. Septante tessier, épais, touffu.
- 3. משריחם Voy. ci-dessus, ch. 7, v. 5. Selon Iar'hi, ce mot désigne l'arbre sacré, mais Mendelsohn traduit par bocage; il désigne le lieu planté d'arbres on se pratiquait l'idolàtrie.
  - 4. א תעשון כן Ne faites pas ainsi. N'adorez pas de cette manière.

אַבַּנִייִּם אַבְּנִייִּכִּהִיִּם אַאַּבַּנִי אַבַנִייִּם אַבִּנִים אַבַּנִים כַ כַּנִּ אַבִּיאַרָּ בַּעָּרִים אַאַּבּ אַבַנייַם אַבַּיבּים מִרִבּפֹּרִום בַּנִּיאַ: } אַ עְּדְּבֹּרִים וּפִּבּינִים וּפִּבּינִים וּפִּבּינִים וּפִּבּינִים וּפִּבּינִים וּפִּבּינִם אַבּינִים אַבּינִּם אַבּינִּם אַבּינִים אַבּינִּם אַבּינִּם אַבּינִים אַבּינִּם אַבּינִּם אַבּינִּם אַבּינִּם אַבּינִים אַבּינִים אַבּינִּבּים בּינִּבּיים אַבּינִּבּים אַבּינִּם אַבּינִבּים אַבּינִבּים אַבּינִבּים אַבּינִים אַבּינִּבּים אַבּינִּבּים אַבּינִּם אַבּינִבּים אַבּינִים אַבּינִּבּים אַבּינִּים אַבּיבּים אַבּינִּבּים אַבּינִבּים אַבּינִים אַבּינִּבּים בּינִּבּים אַבְּיבּים אַבּינִים אַבּיבּים בּינִּבּים אַבּיבּים בּינִּים אַבּיבּים אַבּיבּים אַבּיבּים בּינִּבּים אַבּיבּים אַבּים בּינִּים אַבּים וּבִּיבּים בּיבּים בּינִּים אַבּיבּים אַבּיבּים בּינִּים אַבּיבּים בּינִּים בְּיבּים אַבּיבּים בּּיבּים בּּיבּים בּיבּים בּּיבּים בּּיבּים בּּיבּים בּייִּבּים בּייִּבּים אַבּיים בּיבּים בּיים בּיים בּיים בּייִּים בּייִּים בּייִּים בּּיבּים בּּיבּים בּיבּים בּיים בּיים בּייִּים בּייִּים בּּיים בּיים בּייִּבּים אַבּיים בּייִּבּים אַבּיים בּייִּבּים בּייִּבּים בּייִּבּים בּייִים בּייִּבּים בּייבּים בּייבּים בּיים בּייבּים בּייבּים בּייבּיים

trouvent dans le partage d'Éphraîme-D113 Garisime, paraît venir de l'arabe 13 couper. D113 alors signifiele acupeur, termissonneurs, et enceffet cette montague passais pour fettle. D'autres deivent ce not et 173 dont il est fait mention I Sam., ch. 27, v. 8. 7219 Paraît dériver de 7317, qui, en arabe signifie déposible un arbe de sus fuilles; eine inde 7318 des rochers blanchdires. Cette montague était siele le nome ell'aspect des montages seraient conformes à leur destination : la bénédiction sur Garisime ( fertile ), et la malédiction sur Éhal (stérile). Voye la Notice sur les Samaritains, à la fin du volume.

30. אלני Guilgal. La ville de ce nom, située entre Jéricho et le Jourdain (Jos., ch. 4, v. 19), ne peut convenir ici. Le bocage de Moré. C'est Schecheme. Là fut bàti, du temps d'Alexandre-le-Grand, le temple des Samaritains. Voy. Gen., ch. 12, v. 6.

Cn. XII. ואל אוריה: Nouvelle recommandation d'exterminer l'idolàtrie. Voy. ci-dessus chapitre 7. votre Dieu, de marcher dans toutes ses voies, et de vous

- 23. Alors l'Éternel chassera toutes ces nations-là de devant vous, et vous hériterez des nations plus grandes et plus puissantes que vous.
- 24. Tout lieu où se sera posé la plante de votre pied sera à vous, votre frontière sera du désert au Libanon (Liban), depuis le fleuve, le fleuve d'Euphrate jusqu'à la mer ultérieure.
- 25. Nul ne pourra se soutenir devant vous. L'Éternel votre Dieu mettra la frayeur et la terreur qu'on aura de vous par toute la terre sur laquelle vous marcherez, comme il vous a dit.
- 26. Vois , je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction.
  - La bénédiction, si vous écoutez les commandemens de l'Éternel votre Dieu, que je vous commande aujourd'hui;
- 28. Et la malédiction, si vous n'écoutez pas les commandemens de l'Éternel votre Dieu; si vous vous détournez de la voie que je vous prescris áujourd'hui, pour marcher après d'autres dieux que vous n'avez point connus.
- 29. Et quand l'Éternel votre Dieu t'aura fait venir au pays où tu vas pour le posséder, tu donneras la bénédiction sur la montagne de Garizime, et la malédiction sur la montagne d'Ébal.
  - 30. Ne sont-elles pas au-delà du Iardène (Jourdain),

Garizime au midi de Sichem et Ébal au nord. Toutes les deux se

ם הלאלים יללו ו יהוף אלווילם את יפלו לין האלין אאר בלוני ולקלמי : 9. קאיגינאל את פלוולם פוונלמי אדוביל בליני ובללמו לודבילי ודר. פליני למי בלי מאוריי אי בליני בלקלמו לודבילי ודר. פליני למי מאוריי אי בליני בלקלמו לא בליני בליני בליני בליני מי הלינים לאלינים בתים באליני הלפלולם הלאלים היים ינילים ולאלינים למסכי: בלינים באליני הלפלולים הניאלים היים ינילים להלינים מסכי:

בַּעַּלָלֵרֵי אַנְיִבֶּרִּ, וֹנִלְּלָרִי אַנְּשָׁרִי בַּעָּבִּרִי בְּשְׁלְלֵרִי אַנְיִבְּרִי וֹנִלְּלָי: אַ אַבְּשְׁרָּ אַלְבָּרִי בְּנִוּסׁ וְאָשׁר בֹּשְׁרְבָּלֵי אַנְיִלְבִּ אַנְבְּיִבְּ אַבְּיִבְּיִ אַבְּרִי אַבְּיִבְּיִ אַבְּיִר אַבְּּבִּי אַפְּרִי בְּעִים לְלָּבִי אַבְּרִי אַבְּעִים אֲצִוֹבִים אַאָּבְר אָבְּבְּיִלְּבְּיִּ אַבְּיִּבְּאַרִּ אַבְּיִבְּאַנִם בְּעָבְבְּבִּי אַבְּר אַבְּרִי אַבְּעִבִּיים אַאָּבְר אָבְּיבְּאָנִי אָבְּיִבְּאָנִי בּבְּבְבָי אַבְּרִי אַבְּר אַבְּעִים אַבְּרִבְּאִים אַבְּרִים אַבְּעָבְּיִּ בּבְּבְר אַבְּבְּיִי אַבְּיִּבְּיִי אַבְּיִבְּיִּעִים בְּבָּבְייִ אַבְּיִבְּאָנִים אָבְּבּי בְּצִּינִהְ אַבְּיי בּבְּבְרבִי אַבְּיבְּיִבְּיִי אַבְּיִבְּעָבִיי בּבְּבְּיי בְּבְּבְּיִי בְּבְּיִבְּיִי בְּעָבְּיִי בְּבְּיִבְּי

23. רישתם נרים Cette répétition de ביז déjà exprimé au commencement du verset, et qui en tout cas est le régime de ירשתם, rend la phrase plus énergique.

29. ΠΑΙ ΤΙ Τά donnerus, tu prononcerus, ΤΩΤΙ Π΄ Τά δειπάτείσιο. Όται Houses ΚΡΊΣΙΟ ΤΟ του ανα μό δειώπειο. 1913 Goristine. 1919 Ébal. La position de ces montagnes est déterminée dans le texte samaritain par 10 σειπάτει με το του σειπάτει το του Ματή, αυτικατικά εξι est Josephe (Antio,, ilb. I', ch. 8, 5 (3 ) place Ματή, du verset εξι est Josephe (Antio,, ilb. I', ch. 8, 5 (3 ) place hâtive et tardive, et tu recueilleras ton blé, ton vin nouveau et ton huile.

- 15. Je donnerai de l'herbe à ton champ pour ton bétail; tu mangeras et tu seras rassasié.
- 16. Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne soit séduit, que vous ne vous détourniez pour servir d'autres dieux, et que vous ne vous prosterniez devant eux.
- 17. La colère de l'Éternet s'enflammerait alors contre vous; il fermera les cieux, et il n'y aura pas de pluie; la terre ne donnera pas sou produit, et vous disparaîtrez promptement de ce bou pays que l'Éternel votre Dieu vous donne.
- 18. Mettez donc ees paroles-là sur votre cœur et sur votre personne, et liez-les pour signe sur vos mains, et qu'elles soient des totaphoth (fronteaux) entre vos yeux.
- 19. Enseignez-les à vos enfans pour s'y entretenir dans ton séjour à la maison, pendant la marche, en chemin, à ton coucher et à ton lever.
- 20. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
- 21. Afin que vos jours se multiplient et les jours de vos enfans, sur la terre que l'Éteruel a confirmé par serment à vos ancêtres de leur donner, aussi longtemps que le ciel sera sur la terre.
- 22. Car si vous observez bien tous les commandemens que je vous ordonne de faire, d'aimer l'Éternel

il pardonne à ceux qui l'offensent, pardonne aussi; il fait du bien aux bons et aux méchans, fais aussi du bien aux méchans comme aux bons TOME 1. 8 גללים אינים להתיצי לאוקים איניגיים אינילם ללכי איכים להתיצי לאוקים ללכי איכים בי איכים להתיצי לאוקים איכיגיים איניגים איכיב הפרא והפפת בדי איכים בי איכיב להתיצי איכיב הבי והפפת בדי הייניגים בי הבי והפפת בדי הייניגים בי הבי והפפת בדי הייניגים בי הייניגים להתיצי איכיב להתיצי הייניגים בי הייניגים להתיצי הייניגים בי הייניגים איניגים איניגים איניגים להייניגים בי הייניגים בי הייני

16. [] De find ouerir; que votre cœur ne s'ouvre pas trop facilement pour recevoir des impressions pernicieuses. (voy. Joh., ch. 31, v. 27, Hos., ch. 7, v. 10).

<sup>17.</sup> דעצר פרועצר פרוי De דעצר ברויי De דעצר ברויי ויברל יברול ' Son rapport. יבר De יברל rapporter. Voy. Lévit., ch. 36, versets 4, 20.

<sup>18.</sup> לטוטפות Yoy. Exode, ch. 13, v. 16. Ben Ouziel paraphrase: dans le sens des phylactères (תַמִּילוּק); c'est l'opinion talmudique.

ביםי חשמים פל הארץ 21. Comme les jours du ciel sur la terre. Vulgate quamdiu colum imminet terræ, c'est-à-dire, toujours.

בכל דרכין ... Dans toutes ses voies. Dieu est miséricordieux, soisle aussi; il est bienfaisant; sois-le également Iar'hi). Le מורכין

n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence et l'arrosais avec le pied, comme un jardin potager.

- 11. Mais le pays vers lequel vous allez passer pour le posséder, est un pays de montagnes et de vallées; par la pluie du ciel, il boit de l'eau;
- 12. Pays que l'Éternel ton Dieu soigne; constamment les yeux de l'Éternel ton Dieu sont sur lui, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année.
- 13. Il arrivera que lorsque vous obéirez à mes commandemensque je vous commande aujourd'hui, d'aimer l'Éternel votre Dieu et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme.
  - 14. Je donnerai la pluie de votre pays en son temps;
- וז. משמים Par la pluie du ciel. Les productions des champs humectés par la pluie sont préférables à celles que l'irrigation fait éclore.
- - ומצותי Les Septante expriment כל מצותי .
- 14. 'Inn) Samaritain [n,17, et de même au verset suivant. Les Septante et la Vulgate l'expriment ainsi. n'17) De n'17 arrose. 'n'171 La pluie de l'automne vers le mois d'octobre, après les samilles, tripl'10 De triple en syriaque, étre tardif. Sept. \$4.485. C'est la pluie du printemps, mars et avril, avant la moisson, tardive eu égard au commencement de l'année citile des Hébreuri voy. ci-dessus, verset 13.

ינקאפר: 

" או להייל מפור אינאפר פלטי ולהיו ומלכלם בלטי וובנו ומלכלם הלכבר בלכבר בלכבר בלכבר בלטי מודר מאוד היא משלם הלאור מודר וובנול היא מייל האודרים באם האבר בלטי היא מייל האודרים אינו השלם האבר באם האב

blement, dit Gueddes, d'une machine qui aujourd'hui encore sert en Egypte pour l'irrigation des champs. Cette machine s'appelle en arabe machine arrosante, qu'on fait tourner avec les pieds. Quelquefois l'inondation du Nil nel suffit pas aux irrigations et il faut encore le concours de l'industrie humaine pour donner à tous les champs l'irrigation nécessaire. Philon (de Confus. lingua, p 330) décrit une de ces machines servant à faire monter l'eau du Nil : c'est, dit-il, une roue qu'un homme fait tourner par le mouvement de ses pieds, en montant successivement sur divers degrés qui sont au-dedans de la roue. Mais comme en tournant continuellement il ne pourrait pas se soutenir, il tient de ses mains un appui immobile qui l'arrêle; en sorte que dans cet ouvrage les mains font l'ouorage des pieds, et les pieds celui des mains, puisque les mains, qui devraient agir, demeurent en repos, et que les pieds, qui devraient demeurer en repos. donnent le mouvement à la roue. Peut-être qu'il s'agit de jardin potager que le jardinier arrose, opération fatigante qui oblige de beaucoup marcher. Niebuhr a vu une semblable machine, mais une seule et trèspetite, dans un jardin du Caire ; les raies dépassent la roue, et l'homme est assis en dehors (Description de l'Arabie, tome 1, page 121, traduction française, Amsterdam, 1766). On ne trouve point cette machine dans la description de l'Égypte. Voir les Mémoires de MM. Jomard et Girard. surle chaudouf (ATD), et le delou (177). (État moderne, t. 2, p. 500 et 779.)

- 3. Ses signes et ses œuvres qu'il a faites au milieu de l'Égypte', à Par'au, roi d'Égypte, et à tout son pays ;
- 4. Ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à son char; qu'il a fait couler l'eau de la mer Souf sur leurs faces, lorsqu'ils vous poursuivirent, et l'Éternel les a détruits jusqu'à ce jour;
- 5. Et ce qu'il vous a fait dans le désert jusqu'à votre arrivée dans ce lieu;
- 6. Ce qu'il a fait à Dathane et à Abirame, fils d'Éliab, fils de Reoubene; que la terre a ouvert son sein et les a engloutis, avec leurs maisons et leurs tentes et toute substance qui les suivait, au milieu de tout Israel;
- 7. Car vos yeux ont vu les grandes œuvres que l'Éternel a faites.
- 8. Yous garderez donc tous les commandemens que je vous commande aujourd'hui, afin que vous soyez fortifiés et que vous veniez posséder le pays où vous allez passer pour le posséder;
- 9. Et afin que vous prolongiez des jours sur la terre que l'Éternel votre Dieu a confirmée par serment à vos ancêtres, pour la donner à eux et à leur postérité, un pays où coulent le lait et le miel.
  - 10. Car le pays où tu vas arriver pour le posséder
- קר ענינים חראת. 'D Est ici une particule adversative; c'est par opposition à ceux auxquels on s'adresse au verset a. Les Septante ajoutent ir שׁמָה דֹּנְשְׁמָּה, en vous, aujourd'hui.
- 9. לחת לחם ולודעם De donner à eux et à leur postérité. Samaritain לחת לורעם de donner à leur postérité.
  - נסבלך, samaritain ברגליך au pluriel. L'écrivain parle proba-

אָלָר וּנִבָּה.

בס פס אין כּל שָׁאָלֵן אָשָׁר פּר פּר אָנִיר עָבָּה וּנְדְּבָּה פּר פּר פּר פּר שָׁנִיר אָבָּר וּנָבָּה פּר פּר עַבָּר עָבָּר עָבָּר עַבְּרָ עַבְּר עַבְּרָ עַבְּרָ עַבְּרָ עַבְּרָ עַבְּרָ עַבְּרָ עַבְּרָ עַבְּרָ עַבְּרָ עַבְּיּרְ עַבְּרָ עַבְּיִּ עַבְּרָ עַבְּיִ עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִ עַבְּיִ עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִ עַבְּיִ עַבְּיִ עַבְּיִ עַבְּיִ עַבְּיִי עַבְּיִּ עַבְּיִ עַבְּיִי עַבְּיי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיי עַבְּיי עַבְּיי עַבְּיי עַבְּיי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיי עַבְּיי עַבְּיי עַבְּיי עַבְּיבְּי עַבְּיי עַבְּייִי עָבְּיי עַבְּייִי עַבְּיי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עָבְּייי עַבְּיי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עָבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּיי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּייי עַבְּיי עַבְּייי עַבְּייי עבּייי בּייי בְּייי עַבְּייי עַבְּייי בְּייי בְּייי עַבְּייי עַבְּייי

ou אויתי Il parle à ceux même qui ont été témoins oculaires des prodiges opérés en Egypte, et non à leurs enfans, qui ne les ont pas connus. Ounklousse אוי מוסר mistruction.

- 3. מלך מצרים Roi d'Expte. Ces mots ne se trouvent pas dans le texte samaritain.
- 4. איים הוום חווי Inonder, du Hiphil. איים הוום קווי Jusqu'à ce jour, tont-à-fait. Voy. Exode, ch. 14, v. 25.

et le maître des maîtres; le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas acception de personne, et ne prend point de présent (corrupteur);

- 18. Faisant droit à l'orphelin et à la veuve, aimant l'étranger, pour lui donner du pain et un vêtement.
- 19. Aimez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte.
- 20. L'Éternel ton Dieu tu craindras, lui tu 'serviras, à lui tu t'attacheras, et en son nom tu jureras.
- 21. Lui est (l'objet de) ta louange, et il est ton Dieu qui a fait pour toi ces (choses) grandes et redoutables que tes yeux ont vues.
- 22. Avec soixante-dix personnes tes ancêtres sont descendus en Égypte, et maintenant l'Éternel ton Dieu va fait devenir comme les étoiles du ciel en multitude.
- Ch. XI. 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu observeras son observance, ses statuts, ses jugemens et ses commandemens tous les jours.
- 2. Yous reconnaîtrez aujourd'hui [certes pas avec vos enfans, qui n'ont pas connu et qui n'ont pas vu la correction de l'Éternel votre Deu (que je parle)] sa grandeur, sa main puissante et son bras étendu;

CH XI. 2. לא – יוורוז אל היכם Ces mots peuvent être regardés כסוד לא – יוורוז אל היכם comme entre parenthèses, et après בניכם on peut sous entendre אמרתו

מחלתן. Ta louange, métonymie, l'ohjet de la louange. Ce mot vient de החלף, qui, en arabe siguifie il a brillé; au Piel, rendre éclatant, brillant, célébrer par des louanges.

cœurs. Métaphore pour exprimer l'extirpation des mauvais désirs; voy. Jérém. ch. 4, v. 4. Ouuklousse dit בכון la foliede voire cœur.

וצום Orphelin. Trois manuscrits hebreux et les Sept. ont און étranger, devant cemot. Sousle nom de veuve, étranger et orphelin, on comprend en hébreu tous ceux qui sont privés de soutien, et par cette raison plus exposés à la persécution. חשם שפה Ousiel אינור de stola, étole.

19. מינרט הייתם Car vous avez été étrangers. Notre pitié est excitée par le souveuir de nos propres malheurs :

Non ignara mali miseris succurrere disco.

Virgile, liv. I. v. 63o.

20. PJ'In Tu l'attacheras. En hêbrea, comine dans d'autres langues, ce mot se dit au propre et au figuré. Étre attaché à Dieu, c'est être bon, indulgent comme la divinité. PJUP, Tu juercas, ou plubté ut literas par serment. Ce mot ne se trouve qu'au Niphal, voix passive, car il y a tonjours quelqu'un qui oblige de confirmer par serment. Il s'agi, du reste, non d'un commandement à jurer, mais de la permission de le faire quand on y est obligé.

tage avec ses frères; l'Éternel est son héritage, comme

- 10. Et moi je me tenais sur la montagne, comme les premiers jours, quarante jours et quarante nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois-là; l'Éternel ne voulut point te détruire.
- 11. L'Éternel me dit: lève-toi pour marcher devant le peuple; qu'ils viennent et possédent le pays que j'aiconfirmé par serment à leurs ancêtres de leur donner.
- 12. Et maintenant, Israel, que demande l'Éternel ton Dieu de toi, sinon de craindre l'Éternel ton Dieu', de marcher dans toutes ses voies et de l'aimer, et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton œur et de toute ta personne;
- 13. De garder les commandemens de l'Éternel et ses statuts, que je t'ordonne aujourd'hui pour (que cela fasse) bien à toi.
- 14. Voici: à l'Éternel ton Dieu (sont) les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui y est.
- 15. Seulement tes ancêtres, l'Éternel a désiré de les aimer; il a choisi leur postérité après eux, vous, parmi tous les peuples, comme (il en est j en ce jour.
- 16. Vous circoncirez le prépuce de vos cœurs et vous n'endurcirez plus votre cou.
  - 17. Car l'Éternel votre Dieu, lui est le Dieu des dieux
- 15. pg Seulement. Ce verset manifeste le sentiment du plus haut degré d'orgueil national. חמק ל Désirer par amour, se dit de la passion d'un sexe pour l'autre.
  - 16. ומלתם את Vous circoncirez te prépuce de vos

mots du verset 6, et pais vient le verset 8. Louis Capel, Grotius, Leclero, Rosemuiller, Vater, admettent qu'il y a ici interpolation; nous cropous que les documens originaux n'ont pas été résuis avec assez de soin. Ce qui est certain, c'est qu'il y a ici altération, et que cette altération est trèt-ancienne, paisque tous les anciens interprètes ont suivi le teste hébreu.

10. 1201 Répétition de ce qu'il a déjà dit ci-dessus, ch. 9, v. 18; ce qui est fréquent après une interruption ou digression.

וו. אם Substantif pour l'infinitif למסע, afin que tu partes.

13. לשמר Sam. כל – בכל ולשמר Manque dans le Samaritain, dans sept manuscrits hébreux et cinq manuscrits chaldéens; la version samaritaine, le Syriaque, la Vulgate et Saadias ne l'expriment point.

- 4. Il écrivit sur les tables, comme le premier écrit, les dix paroles que l'Éternel vous a dites sur la montagne, du milieu du feu, au jour de l'assemblée; et l'Éternel me les donna.
- Je m'en retournai et descendis de la montagne, et je plaçai les tables dans la caisse que j'avais faite, et elles y étaient, comme l'Éternel m'avait ordonné.
- 6. Et les enfans d'Israel partirent de Béeroth-Beni-Yâkane à Mosséra; là mourut Aharone et il y fut enseveli, et son fils Élazar officia en sa place.
- De là ils partirent pour Goudgod, et de Goudgod pour Iotbatha, pays à torrens d'eau.
- 8. En ce temps-là l'Éternel sépara la tribu de Lévi, pour porter la caisse de l'alliance de l'Éternel, pour se tenir devant l'Éternel, pour le servir et pour bénir en son nom, jusqu'à ce jour.
  - 9. C'est pour quoi le Lévite n'eut pas de part ni d'héri-

première fois question de la coltre de Diea au sujet du veau d'or. Quelque-unes de ces difficultés sont levées par le texte samaritala, qui est etus: ישראר נסען מסטרורת ויחנו בגבי ישקן, משכם נסעו במנה ויחנו הגדגדה , משם נסעו ויחנו ביטובתה ארץ נחלי מיס , משם צ'סען ויחנו הערבוה, משם נסען ויחנו בעצין גבר משם נסען ויחנו בסדבר צן היא קדש , משם נסען ויחנו בהר ההר וימת שכם אחרן ב Les enfans d'Israel partirent de Mosseroth et campérent à Beni-

- « Yâkane; de là ils partirent et campèrent à Goudgod; de là ils par-« tirent et campèrent à Iotbatha, pays de torrens d'eau; de là ils
- \* partirent et campèrent à Abrona ; de là ils partirent et campèrent à
- « Etsione Gaber ; de là ils partirent et campèrent dans le désert de
- " Tsine, c'est Kadesch; de là ils partirent et campèrent près la mon-
- « tagne Hor; là mourut Aharone. » Viennent ensuite les six derniers

5. ביהיו שם Où ils étaient. Luther traduit me se bleiben sellen, סם ייהיו שם doient rester. Mendelsohn l'a suivi.

6. בנני Dans ce verset et les snivans 7, 8, 9, il y a évidemment confusion. Le contenu est en contradiction avec le chapitre 33 des Nombres. Iar'hi demande בוה ענין זה לכאז que fait le contenu de cela ici? Ensnite ne sont-ils pas allés de Mosséra à Beni-Yakane, et non de ce dernier endroit au premier? puis est-ce la qu'Aharone est mort, puisque c'est sur la montagne Hor qu'il est mort? C'est ce qui porte ce commentatenr à penser qu'il s'agit d'une rétrogradation de huit stations; que ces versets font partie de la mercuriale (חובות), de Mosché, et qu'on mentionne à Mosséra la mort d'Aharone parce que là on a célébré un deuil en son honneur. La paraphrase de Ben Ooziel est dans ce sens. Selon Aben Esra, il s'agirait ici de stations autres que celles mentionnées dans le livre des Nombres; la mort d'Aharone ne serait mentionnée ici que ponr dire qu'il n'est mort que dans la quarantième année; s'il était mort dès le temps du veau d'or, à quoi aorait servi une nouvelle intercession en sa favenr. Il faut en convenir, la bonne volonté ne mauque pas pour expliquer ces versets, dont la difficolté est grande. Nous avons déjà remarqué (verset 20) qu'il est ici pour la vait pensé vous exterminer.

- 26. Je priai l'Éternel et dis: Seigneur, Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté par ta magnificence; que tu as fait sortir d'Égypte d'une main puissante.
- 27. Pense à tes serviteurs, à Abrahame, à lits'hak et à Jācob; ne regarde point à la dureté de ce peuple, à sa méchanceté, à son péché.
- 28. Le pays dont tu nous as fait sortir pourrait dire : par l'impuissance de l'Éternel à les amener dans le pays qu'il leur a promis, par sa haine contre eux, il les a tirés (d'ici), pour les faire mourir dans le désert.
- 29. Et pourtant ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir par ta grande puissance et par ton bras étendu.
- Cu. X. 1. En ce temps-là l'Éternel me dit: taille-toi deux tables de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne, et tu te feras une caisse de bois.
- 2. J'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans la caisse.
- 3. Je fis une caisse de bois de schitime, et je taillai deux tables de pierre comme les premières; je montai sur la montagne, et les deux tables dans ma main.

l'autre par Betsalel ; la première suivait les armées, la seconde restait; mais l'opinion constante du Talmud est qu'il n'y avait qu'une arche.

3. שייין Je fis faire par Betsalel. C'est l'opinion d'Aben Esra et de Na'hmeni, qui n'admettent pas deux arches; mais la difficulté disparait en admettant la diversilé des documens.

<sup>28.</sup> ארץ Le pays. Samaritain ארן וון le peuple du pays. Septante el בער באר איז איז, les habitans du pays.

<sup>29.</sup> חבדל Les Septante ajoutent חבדל.

Cit. X. t. Propy Tu forus. Mosché avait reçu ce précepte avant celui dont il est question au commencement de ce verset, concernant les deux tables de pierre. Conf. Exode, ch. 25, v. 1, et hid., ch. 34, v. 1. Gneddes propose d'intercaler les quatre derniers mots de ce verset avant DIDDT du verset 3, et il place les quatre premiers mots du verset 3 dans le verset 5 après "III]. Iar'hi dit, d'après le Midrasch Tan-houma, qu'il y avait deux arches (FINN), l'une faite par Mosché et

19. Car je fus inquiet de la colère et de la fureur dont l'Éternel était énflammé contre vous, pour vous exterminer; et l'Éternel m'écouta encore cette fois-ci.

20. Et contre Aharone l'Éternel fut fort irrité pour l'exterminer, et je priai aussi pour Aharone en ce temps-là.

21. Quant au péché que vous aviez commis, le veau, je (le) pris et le brûlai au feu; je le pilai en le broyant bien jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et j'en jetaila poudre au torrent qui descend de la montagne.

22. AThabhera, à Massa et à Kibroth-Hatava vous avez irrité l'Éternel.

23. Et lorsque l'Éternel vous envoya de Kadesch-Barnea, en disant: montez et possédez le pays que je vous ai donné, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu, vous nele crûtes point, et vous n'obéites point à sa voix;

24. Vous avez été rebelles envers l'Éternel, depuis le jour où je vous ai connus.

25. Je me prosternai devant l'Éternel, quarante jours et quarante nuits que je m'étais prosterné; car l'Éternel

tante de même במדמונים: דינולף , moulant beaucoup. Ounklousse משופונא par une lime.

<sup>22.</sup> ובתבערה Voy. Nomb., ch. 11, v. 4 et 34; Exode, ch. 17, v. 7.

<sup>23.</sup> DONK Vous, vos envoyés.

<sup>25.</sup> באַרבמל L'éditeur revient au verset 18; il y a ici emploi de plusieurs documens différens.

ארבאלבלוים בלום ואינדי אלבלוים בפֿקט אאר בעיבליים למרבי אלבלוים בפֿקט אאר בעיבליים למרבי אלבלוים בפֿקט אאר בעיבליים ביייים באלבי אלבים ביייים בארבים למרבי בעיבליים בייייים בעלבי בערבים בעיבליים בייייים בעלבי בערבים בערבים בערבים בערבים בערבים בעיבליים בערבים בעיבליים בעיב

19. NNT Voici la paraphrase de Ben Ousiel : En ce temps Dien emoya cinq anges destructeurs pour frapper les laradities : NN M., 17017 Hemon, NSP Actsef, nu'TUDO Manch hinh, (1701716 Harone, Quand Maschhe, maitre d'Israel, l'apprit, il alla et rappela le nonn grand et majestuens, et fit elver de leur sépulture Abrahame, litchak et Jacoh. Ils sé mirent à prier devant Dieu, et ausside trois des anges destructeurs tombèrent, et il n'en resta que deux, NN et AIDIT; alors Masché, prin et ils disparurent également. Il creusa ensuite une fosse dans le pays de Moah, et les y cacha en jurant par le nom grand et «redoutable."

20. באחרן Dans l'Exode, ch. 32, il n'est pas question de la colère de Dieu contre Abarone.

21. DONNON Votre. péché. Métonymie pour le ceau, comme il l'explique. Le vean a été brâlé avant la seconde ascension de Mosché (voy. Exode, ch. 32). DON'I De (100). Isr'hi dit sur [1710 moulant. Sepet voici que c'est un peuple au cou dur.

- 14. Laisse-moi, que je les extermine, et que j'efface leur nom de dessous le ciel; et je ferai (de toi) une nation plus puissante et plus nombreuse que lui.
- 15. Je me retirai et descendis de la montagne; et la montagne était brûlante, en feu; et les deux tables de pierre sur mes deux mains.
- 16. Je vis, et voici que vous aviez péché contre l'Éternel votre Dicu; vous aviez fait pour vous un veau fondu; vous vous étiez vite détournés de la voie que l'Éternel vous avait commandée.
  - 17. Je saisis les deux tables et les jetai de mes deux mains ; je les rompis à vos yeux.
  - 18. Je me prosternai devant l'Éternel, comme auparavant, quarante jours et quarante nuits; je n'ai pas mangé de pain et je n'ai pas bu d'eau, à cause de tout votre péché que vous aviez commis en faisant du mal aux veux de l'Éternel, pour l'aigrir;

établit une synonymie entre DJD. 98. 1037. 919 qui tous settouvent danc exerset et leanitant. DJD (2014 te drijht, fait d'un deire contrariét; une contrariété pouvant inspirer le désir de la vengeance 3 appelle IDI on ¡TVII chaleur, collere; on est affecté quelquefois au point de ne pouroir pas respirere, c'est 81 la fureur; noe dernière gradation, c'est étemes de collere, 989 la ngec. Ces quatre mots sont donc uniquement distingués par la force de sentiment qu'ils expriment, mais DJD ne se dit que du dépit, d'un profond cegret, saus désir de vengeance, c'est le dépit, le chagrin. Quant au mot 1271 il se dit platôt du tremblement qu'occasionen l'indignation, la colère.

TOME V.

- 15. UND Les Septante, texte Vatican, ajoutent après ce mot ing roil superion, jusqu'au ciel, et la version copte exprime cette addition. Voy. ci-dessus, cb. 4', v. 11.
- 17. DDMM Gneddes transpose le verset 21 entre le verset 17 et 18, et mel te verset 10 la fin da chapitre, après le verset 29 ; il placele verset 24, 23, 24 au chapitre suivant après le verset 21, pour rendre la lision plus claire, et parce que la combustion do vean d'or a précédé ce qui est reacoit su verset 18.
- 18. אמענמל (מן tomber , se prosterier. בינו אין אויאר Racine , se prosterier. בינו אריים אין אריים אריים אין אריים אין אריים אריים

- 7. Souviens-toi, n'oublie pas que tu as irrité l'Éternel ton Dieu dans le désert; depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée en cet endroit-là, yous avez été rebelles envers l'Éternel.
- 8. Et au 'Horeb vous avez irrité l'Éternel; alors l'Éternel fut outré contre vous à vouloir vous exterminer.
- 9. Quand je montai sur la montagne pour prendre des tables de pierre, destables de l'alliance que l'Éterne la faite avec vous, je restai sur la montagne quarante jours et quarante nuits; je n'ai pas mangé de pain ni bu de l'eau.
- 10. L'Éternel me donna les deux tables de pierre, écrites du doigt de Dieu, et sur elles toutes les paroles que l'Éternel vous a dites sur la montagne, du milieu du feu, au jour de l'assemblée.
- 11. Ce fut au bout de quarante jours et de quarante nuits que l'Éternel me donna les deux tables de pierre, tables de l'alliance.
- 12. L'Éternel me dit: lève-toi, descends vite d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu; ils se sont vite détournés de la voie que je leur avais commandée: ils se sont fait une image de fonte.
  - 13. L'Éternel me dit, savoir : j'ai regardé ce peuple,

mais Exode, ch. 3., v. 8, où le même mot se trouve, les Septante ont aussi la première personne, et la Vulgate seule a la deuxième : oztendisti. 1,300 Le Samaritain et trois manacris hébreus out 1,30 devant ce mot, comme ci-dessous, verset 16, et Exode, ch. 3., v. 4.

13. גליקדמי Ounklousse בליקדמי dest manifeste decant moi; Gen., ch. 7, v. 1, il traduit le même mot par אותי '' חזותי ''

14. 971 De non être faible; au Hiphil ce mot signifie laisser, quitter;

<sup>7. [</sup>D7 Comme [D . Voy. ch. 4, v. 32. DJ Acec, contre. Voy. Exode ch. 17, v. 8, Isaïe, ch. 3, v. 14.

<sup>9.</sup> אבלחות א' Je n'ai pas mangé. Il n'est pas question de cette circonstance, Exode, ch. 24; mais lors du second séjour sur le Sinaï, il en est question Exode, ch. 34, v. 28.,

<sup>10.</sup> אמונים Ben Ouziel אורנים e marbre. לכם Comme toutes, pour toutes. Voy. Nomb., ch. 13, v. 1, et Néhém., ch. 7, v. 2.

וות האבנים ces deux mots manquent dans le Samaritain et non dans les Septante.

<sup>12.</sup> חוש Du Piel, avec le sens du réflécht, Hithpael. מיאנה Sing manuscrits hébreux portent מיאנה אינוס אינו

vous, ainsi vous périrez, par contre de ce que vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu.

- CH. IX. t Écoute, Israel, tu vas passer aujourd'hui le lardène, pour venir déposséder des nations plus grandes et plus puissantes que toi; des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel;
- 2. Un peuple grand et de haute stature, les enfans d'Anak, que tu sais, et dont tu as entendu (dire): qui subsistera devant les enfans d'Anak?
- 3. Tu sauras aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu, Jui qui marche devant toi, feu dévorant, Jui les détruira et les humiliera devant toi; tu les déposséderas et les feras périr promptement, comme l'Éternel va dit.
- 4. Ne dis pas dans ton œur, quand l'Éternel les aura repoussés devant toi, savoir : c'est pour mon mérite que l'Éternel m'a fait venir pour posséder leur pays, et pour la méchanceté de ces nations-là que l'Éternel les chasse de devant toi.
- 5. Ce n'est pas pour ton mérite et pour la droiture de ton cœur que tu viens pour posséder leur pays; mais pour la méchanceté de ces nations-la l'Éternel ton Dieu les chasse de devant toi, et pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes ancêtres, à Abrahame, à lits'hak et à Jácob.
  - 6. Sache que cen'est pas pour ton mérite que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays-là pour le posséder, car tu es un peuple au cou dur.
  - 6. משח ערה Nuque dure, inflexible, qui ne s'accommode pas de la volonté d'un autre.

<sup>20. 30</sup>y Voy. ci-dessus, ch. 7, v. 12.

CH. IX. 1. DDW Il est évident que nous avons ici des documens juxtaposés.

<sup>2.</sup> ענקים Anak , voy. Nomb., ch. 13, v. 22.

<sup>3.</sup> אם אכלח sa parole מימרית sa parole מימרית sa parole est dévorante. יכניעם De humilier, au Hiphil.

<sup>4.</sup> אוברשתות Et parla méchanceté. Cette fin de verset semble en contradiction avec le suivant. Mendelsohn traduit et toutefois c'est par ta méchanceté. Les Sept. n'ont pas cette fin de verset, ce qui ôte toute difficultés

<sup>5.</sup> אלחק Ce mot manque dans le Samaritain et dans les Septante.

- Ton gros et menu bétail multiplient, l'argent et l'or s'accroissent pour toi, et tout ce qui est à toi s'augmente;
- 14. Ton cœur s'élève, et tu auras oublié l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage;
- 13. Qui t'a fait marcher dans un désert grand et redoutable; serpent saraph, scorpion, sécheresse, où il n'y a point d'eau; qui t'a fait sortir de l'eau de la roche dure;
- 16. Qui t'a fait manger la manne dans le désert dont tes parens n'ont pas eu connaissance; afin de t'affliger, et pour t'éprouver, pour le faire prospérer à la fin;
- 17. Et que tu ne dises dans ton cœur: ma force et la vigueur de ma main m'ont fait cette puissance-là.
- 18. Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir la puissance, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes ancétres, comme en ce jour.
- 19. Mais si', oublieux, tu oublies l'Etersel ton Dieu, que tu marches après d'autres dieux, que tu les serves, et que tu te prosternes à eux, je vous prends à témoins aujourd'hui que vous périrez.
  - 20. Comme les nations que l'Eternel fait périr devant

connu et que n'ont pas connu tes ancéires. אַרְאַיאָרְאָרָ A la fin; les Sept. ajoutent de les jours; voy. v. 3.

17. באַרָר – באַרָרָר סֹלָּי, pour vigueur, comme en français le narf. אַרָרָר

Ounklousse מיסט des biens. Sept. שליישני, pouvoir, puissance.

18. לאבריום ליצוס רליעום ב 18. לאבריום ליצוס רלים בייטום בייטום בייטום וליצוס הייטום בייטום בייטום

18. אברוזם ליצחק וליעקב Après ce mot le Samaritain a לאברוזם ליצחק וליעקב comme ch. 9, v. 5.

نُخْصِ تَبْرِتِ فِيْ هُوْلِ لِيهِخْلَنَا : ﴿ فَهَرَاتُ تُجْهُدُ غُلَدَدُ هُرِيْدُو هُلَابِرِضَ ٱلْمُحْلِيُّةُ لِنَاهِظُلِّنْ ثِلِيْكُ لَلْكُولُ ﴿ لَيْنِي جُمِهُجُونِ فَهُجُونِ هُلَا لِنَالِقُ هُلِيْكُ لَلَّا لِلْكُونِ لِلْكَرْفِ

hédrin de Jamnia après la malheureuse révolte des Juifs sous Adrien. Il est permis de réciter ces prières en toutes langues.

12. אָם Les autres membres de cette phrase se trouvent v. 14 et 17 suivans מברים Bonnes. Ounklousse שביים belles maisons, Sept. id.; il n'est pas question de jardins.

15. ATO UTIL Seepast see aph. INEX Aride, de RMY works soif. Ounkl. NOTIN IN maison, lieu aride; selon quelques-uns, c'est une sorte de serpent de la nature des vipères. UTIN INY de cette worke Halamisch. Sept. is \*\*inys. kaprijav, de la riche escarpte; Vulgate, petra durissima, roche treb-dure; de même Ounklouse KNIPIN INTO: Ces differentes versions ne spécifient rien ou paraissent indiquer le silex. Voy. Ps. 114, v. 8.

16. אין אבתיך אבתיך לא ידעון אבתיך לא ידעון אבתיך לא ידעון אבתיך כיים בה בהיים אין אבתיך לא ידעון אבתיך ביים אשר לא ידעו אבתיך אבתיך לא ידעון אבתיך אבתיך לא ידעון אבתיף לא ידעון אוריים לא ידעון אבתיף לא ידעון אידעים אידעריים אידעים אוביים אוביים

- 6. Garde les commandemens de l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre.
- 7. Carl'Éternel ton Dieu te conduit dans un bon pays; pays à torrens d'eau, à sources d'eaux souterraines, jaillissant dans la vallée et sur la montagne;
- 8. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers; pays d'oliviers, d'huile et de miel;
- 9. Pays où tu ne mangeras pas le pain avec mesquinerie, il n'y manquera rien; pays dont les pierres (sont) du fer, et de ses montagnes tu tailleras l'airain.
- 10. Tu mangeras et tu seras rassasić, et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné.
- 11. Prends garde à toi que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, à ne pas garder ses commandemens, ses jugomens et ses statuts, que je t'ordonne aujourd'hui.
- 12. Tu pourrais manger, te rassasier, bâtir de bonnes maisons et t'y établir;

dit rien des mines de cuivre. On ne sache pas que les Hébreux se soient livrés à des travaux métallurgiques.

ול המילות הער בין המילות היינו בין היינו

ירות Le Samaritain ajoute ורחבה Le Samaritain ajoute מוכח : Le Septante l'expriment חוות Littéralement des ablimes; des lacs, des étangs, des puits, des réservoirs souterrains.

8. HEM Abondant en froment. Cette abondance de la Palestine en froment ressort de I Rois, ch. 5, v. 25, où il est dit que Salomon envoyait journellement à 'Hiram, roi de Tye (Tour ), vingt mille mesures de froment. [DD /11] TIN Ounklousse et Ben Ousiel disent un pays où i'on fait de l'huile avec l'olivier, car il y a des oliviers dont on ne fait pas d'huile.

9 | THE POPLE. II est insulie de faire remarquer ce que cette répétition de PIR donne de vivacité à la phrase. DIDDID Pouveté, de 1200 mistene, pouver. Racine 120'étre pauver. Nous trouvous, Koln., 9, 16. 1712 | 1200H 1202M la sugesse du pauver est méprisée. Gesenius remarque que ce mot se retrouve dans plusieurs langues occidentales: nemechiane en italien, mesquinhe en portugais; mesquin et méguinerie en français DUIL Féminin pour le neutre. Ce mot peut aussi être la troisième personne comme 'DUN. — 1712 17122M Ses pierres du fer; des minerais de fer. Volney dit que le Lihan a bonde cemnines de fer; il ne

son, tu deviendras anathème à l'instar de lui; tu l'auras en horreur extrême et en une extrême abomination, car c'est un anathème.

- Cz. VIII. 1. Tous les commandemens que je t'ordonne aujourd'hui, vous observerez de les exécuter, afin que vous viviez, que vous vous multipliez, que vous arriviez pour posséder le pays que l'Éternel a confirmé par serment à vos ancêtres.
- Rappelle-toi tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a conduit dans le désert, afin de t'affliger, de t'éprouver, pour connaître ce qui est dans ton cœur, si tu garderas ses commandemens ou non.
- 3. Il t'affligea, t'affama, te fit manger la manne, que tu ne connaissais pas, que n'ont pas connue tes ancêtres, afin de t'apprendre que ce n'est pas de pain seul que vit l'homme, mais que de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, l'homme vit.
- Ton vétement n'a point vieilli sur toi, et ton pied ne s'est point enflé, voilà quarante ans.
- Et reconnais dans ton cœur que de même que l'homme morigène son fils, l'Éternel ton Dieu t'a morigéné.

à un miracle; ils grandissaient sur le corps des enfans; et plusieurs înterpretes chrétieun parlent dans le même sens. Voy: saiut Jér., Éplit., 38, nouv. édit. p. 3.5. Dans le teste du Vatican des Sept., on trouve en plus s'à bra'ijuncia eus s'auceryific à sir eir, is et chaussures ne aunt pas brisées de desaus tol., comme ci-dessous, ch. 29, v. 4, 1PAJ De PEZ potés, ce qui s'enlie. Tespieta ne sont pas cuffet. Sept. tes piede ne se sont pas collés. Ce sont des figures de rhétorique. ברברם צוא : בּנְלֶשׁ וְבְּנִינִים נוֹנֶם בַּלְּנְבוּ מֵּפְא ו טְׁמִּפְׁצְנִּיּ וְעַלְּב ו טְּטְּאֲבֶּיּ

 มาเกอ Comme lui, l'or ou l'argent; ce mot ne peut se rapporter à กามาก qui est du féminin.

CR. VIII. 1. PHYDT 12 Selon Aben Erra, le sena de ce verset est pour observer tous las préceptes et vivre, il flut vous ràppeler le chemin ; comme au varset a ; muis la l'IND n'admet pas cette esplication, et regarde le 1 de J'1211 verset a ; commen 2 conjonctif. Ce document/est une amplification des en pii récéde.

ב רדעת. Les théologiensont de la peine à concilier cette sorte d'expression avec le dogme de la prescience divine. בלבנך Dans ton cœur, ton seprit.

אין דער אין אין דער בינון בינו

3-1717 R7 TOKLES SEPL. ne tra duisent pas ces mots. D717 Lepoin; In nourriture. 1719 PSRUD Littleralment er qui act de la bouche de l'Éternel. Ben Oustel paraphrase : tout ce qui se fuit par l'ordre de l'Éternel. 4. TIATA De 1713 Féditir, se funer. Tes vètemens ne se sont pas usis sur tol, c'est-à-dire, tu n'as pas manqué de vétemens, car les Iradélites avaient des troupeaux font leurs femmes fisient la laine et la issaient. Voy. Exode, ch. 35, v. 35. Int'à attribue la conservation des vétemens signes, les prodiges, la main forte et le bras étendu par lesquels l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir; ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples desquels tu auras peur.

- 20. Et aussi l'Éternel enverra le tsîrâ (frelon) sur eux jusqu'à la perdition de ceux qui restent et qui se cachent devant toi.
  - 21. Ne tremble pas devant eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi; Dieu grand et redoutable.
- 22. L'Éternel ton Dieu arrachera ces nations-là de devant toi peu à peu; tu ne pourras pas les détruire vite, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi.
- 23. L'Éternel ton Dieu les livrera devant toi et les troublera d'une grande confusion, jusqu'à leur destruction.
- 24. Il livrera leurs rois entre tes mains, et tu feras périr leur nom de dessous les cieux; aueun homme ne pourra subsister devant toi, jusqu'à ce que tu les aies exterminés.
- 25. Vous brûlerez au feu les (images) sculptées de leurs dieux; ne convoite pas l'argent et l'or (qui est) sur elles pour le prendre pour toi, tu pourrais en être enlacé, car c'est une abomination de l'Éternel ton Dieu.
  - 26. Tu n'introduiras pas d'abomination dans ta mai-

<sup>24.</sup> TIDUM Infinitif avec le 7 pronom possessif, le régime est DAN (Aben Esra).

מליחם .5. מליח Sur eux, comme מיים qui est sur eux, c'est-à-dire, dont ils ornent les images de leurs divinités. Les Sept. n'ont pas le mot opper pur pin Racine שף tendre un piege, au Niphal; être enlacé, pris dans un pin siète.

<sup>19.</sup> חום Les tentations, les épreuves. במחום Et les prodiges. Les Sept. ajoutent יום באינים וואלה בא במחום ב

<sup>20.</sup> מצרעת Voy. Exode, ch. 23, v. 28.

ערץ -- תערץ Trembler; c'est un verbe intransitif.

במים מהומת דרולה. Les Sept. ajoutent ממונה במים במהול לפניך בל לפניך בל לפניך בל לפניק בל בל לפניק בל בליק בל לפניק בל בליק בליק בל לפניק בל לפני

étourdissement, confusion; voy. I Sam., ch. 5, v. 11; Isaïe, ch. 22, 5; Prov., ch. 15, v. 16.

nira le fruit de ton ventre et le fruit de ton sof, ton froment, ton moût et ton huile, la portée de ton gros bétail et les troupeaux de ton menu bétail, sur la terre que l'Éternel a confirmé par serment à tes ancêtres de te donner.

14. Tu seras béni entre tous les peuples; il n'y aura parmi toi homme ou femme stérile, ni dans ton bétail.

- 15. L'Éternel détournera de toi toute maladie, et toutes les souffrances de l'Égypte; les mauvaises que tu comais, il ne les imposera pas à toi, mais les fera venir sur tous tes ennemis.
- 16. Tu mangeras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu te livrera, que ton œil ne les épargne pas; tu ne serviras pas leurs dieux, car c'est un piège pour toi.
  - 17. Si tu dis en ton cœur : elles sont plus nombreuses que moi, ces nations, comment pourrai-je les déposséder?
  - 18. N'aie pas peur d'eux; rappelle-toi bien ce que l'Éternel ton Dieu fit à Par'au et à toute l'Égypte;
    - 19. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les

าลัก สุรเด็สาท จะบ, les troupeaux de bæufs et tes troupeaux de brekés. Vulgate et les versions chaldéennes de même. เป็นปี Après ce mot le Samaritain a กไฟ? et les Septante l'expriment.
1. 1113 Béni. prospère. 1919 Exprime proprement l'extirpation;

ici la stérilité de l'homme ou de la femme; exstirpatis testiculis fuit.
15. חוון Les Septante Képusé Sule סיט, comme s'il y avait יוח'א חווי.

<sup>16.</sup> กราหา Tu mangeras. Ounkl. ราการ tu extermineras. Septante xal

ne seront stériles. תידשן Vin nouveau, de שין possèder, ce qui s'emparede la tête. Voy. II Rois, ch. 18, v. 32. דיצורד ביינור L'huile nouvelle, de און briller; en arabe און signifie liquéfier quelque chose. און La portée ; de 710 mettre bas. Ounklousse 1703 les bœufs. Nous trouvons, Exode, ch. 13,v. ושנה בחמח la portée du bétail; en syriaque שנר emisit. שנר אלפיך ועשתרות צאנד La portéede les bœufs, se trouve encore infrà. ch. 28, v. 4, 18, 51, et nulle part ailleurs. Le sens de ces mots est, une fécondité parmi les troupeaux. אלפיך אר חוד Animal enseigné, appriocisé. Ce mot signifie aussi bauf. Voy. Jer., ch. 11, v. 19. חקרש Aschtaroth. Mot à étymologie obscure. On croit que c'est le nom d'une déesse qu'on compare à Venus. Astarte s'appelait aussi Mylitia מיל רתא qui fait enfanter. Aben Esra rapporte cette dérivation au nom d'un exégète (שמרש) espagnol qu'il ne nomme pas. Le même mot Aschtaroth désigne également des brebis et des troupeaux de gros bétail que les Kenâanéens mettaient sous la protection de la déesse Astarte. D'autres le prennent pour la plus haute montagne des Amoréens. Septante và Bouzing var Boar cou, sal và miuna parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos aucetres, qu'il vous a fait sortir à main forte, et qu'il l'a racheté de la maison d'esclavage, de la main de Par'au, roi d'Égypte.

- 9. Sache que l'Éternel ton Dieu, lui est Dieu; le Dieu fort, le fidèle, conservant l'alliance et la grâce à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandemens jusqu'à la millème génération.
- 10. Payant à ses ennemis en face, pour les perdre; il ne tarde pas à son ennemi; il le paie en face.
- 11. Tu observeras les préceptes, les statuts et les jugemens que je t'ordonne aujourd'hui, pour les exécuter.
- 12. Il arrivera, après que vous aurez obéi à ces jugemens-là, que vous les aurez observés et exécutés, l'Eternel ton Dieu observera envers toi l'alliance et la grâce qu'il a jurée à tes ancêtres;
  - 13. Il t'aimera, te bénira, te multipliera, et il bé-

v. 11, 4 exprime ce mot construit avec \textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textity\textit

13. Jpp Proprement le talon, ce qui s'ensuit, le prix, la ré-compense de ce que vous écunteres. Voy.Ps. 19, v. 13, et Nomb., ch. 14, v. 24. En hêbreu le commencement d'une chose s'appelle gwq tête, et la fin Jpp talon. Ounklousse q'71 en échonge de vutre obéissance. Voy. Nomb., ch. 18, v. 3. Sept. 1 nne. 4 Josepue.

13. ברי בטנך Le fruit de ton ventre; ni ta femme ni celles de tes serviteurs ד. v.

שומר אחר המבה קיברה: (1) האובעים וכרכב "משלם אחר המבה להעל אחר המבה להיות האחר המבה להיות האחר המבה מביע האחר המבה מביע המבה להיות המבה מביע המבה מביע המבה להיות המבה למבה למבה למבה למבה

Et par son observation: ממכור Infinitif avec le pronom possessif de la troisième personne.

9. יחוד אולדין הוא האלדים Car Jehova ton Dieu est Dieu. Lai seal mérite d'être appelé Dieu. Mit A ici la force du verbe substantia et a misson ment a marche substantia et a par ces mois ; omision bien singulière. אולדים רווף אולדים ביותו a mombre indéterminé; au siècle le plus reculé. אולף דוב ה parait emphatique.

pas ta fille à son fils, et ne prends pas sa fille pour ton fils.

- 4. Car il (ce peuple) détournerait ton fils d'auprès de moi; ils serviraient d'autres dieux; la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait bientôt.
- Mais voici ce que vous leur ferez: leurs autels, vous (les) démolirez; leurs stèles, vous les briserez; vous couperez leurs bocages, et vous brûlerez leurs sculptures au feu.
- 6. Car tu es un peuple saint à l'Éternel ton Dieu; c'est toi que l'Éternel a choisi pour lui être un peuple particulier de tous les peuples qui (sont) sur la surface de la terre;
- 7. Non pas à cause de votre grand nombre que l'Éternel vous a désirés et qu'il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples;
  - 8. Mais à cause de l'amour de Dieu envers vous et

chose insolite. La Bible rapporte, sans y ajouter aucune réprobation, comme chose toute simple, que les fils d'Élimélech ont épousé de Moabites (Ruth 1, 4). On sait que de l'ûne d'elles est descende la dynastie de David. Il est aussi bon de rappeler que l'intervention d'un rabbin dans les mariages est une mesure de simple police et non une obligation religieuses.

- 5. האשירה Leurs bocages. Selden explique le mot hébreu Ascherime par des images représentant Astarte. Newton remarque que les Kendanéens n'avaient point de temples, et en effet il n'en est pas question dans cette énumération des obiets de leur culte.
  - 6. לעם סגלה Un peuple propriété; un peuple de prédilection.
  - 7. PIDIT Proprement être attaché d'amitié. 13 Car.
  - 8. אם Mais. On sait que ce mot a ces différentes significations. זמשמרן

raélite. D'ailleurs le Deutéronome permet aux Israélites d'épouser des femmes prises à la guerre; il prescrit certaines formalités, mais il n'est pas question d'un changement de religion. Le talmudiste saint Paul trouve même que ces sortes d'unions sont utiles à la religion ( I Corinth. 7, 14 ). C'est dans ce sens, dit M. Creuzenach (Thariag, p. 45), que le grand Sanbédrin \* convoqué à Paris, par Napoléon, en 1807, s'explique sur le mariage des Juifs avec les Chrétiens. Sans doute, continue M. Creuzenach que la célébration du mariage, telle qu'elle est usitée de nos jours chez les Israélites, a besoin d'être modifiée, si on veut la pratiquer dans des mariages mixtes. Cependant, ajoute-t-il, ce n'est pas là d'après quelques rigoristes la difficulté principale qu'oppose le Talmud; car le Talmud n'invalide pas seulement la célébration de ces sortes de mariages, mais il les regarde comme criminels, et il invoque à ce sujet une décision synodale du temps des 'Hasmonéens. Toutefois le Sanhédrin a supposé avec raison que dans cette décision il ne s'agit que de mariages entre Juiss et païens, puisqu'elle sut prise avant l'établissement du christianisme. Nous aionterons aux excellentes observations de M. Creuznach, que les unions entre Israélites et païens n'étaient pas

Voici ses paroles: Les mariages entre Israélites et Chrétiens contractés commente aux lois du code civil, sont obligatoires et valables civilement, et bien qu'ils ne soieur las susceptibles d'être revêtus des formes religieuses, ils n'entraîneront aucuu anathème. Décisions doctrinales du Sanhédra, p. 36.

nations de devant toi , le 'Héthien , le Guirgaschien, l'Amorieu , le Kenâanéen , le Perisien , le Hivien , le Ieboussien , sept nations , plus nombreuses et plus puissantes que toi ,

- L'Éternel ton Dieu les mettra devant toi, et tu les battras; dévouer, tu les dévoueras; ne fais pas avec elles d'alliance, et n'en aic pas pitié.
  - 3. Ne t'allie pas avec eux par le mariage; ne donne

3. DI INTIN M'7 Ne l'allie pas aose aux par le mariage. Ierouschalmi dit ITIVINI N'7 ne sous môtez pas. D'après le sens naturel, le mariage avec des gens de ces peuples est permis, dès qu'ils ont abandonné l'idolâtrie. C'est l'opinion du rabbi Moiss Médounis, et il s'ensuit que le mariage avec d'autres peuples est permis, sans que les personnes sient besoin de renoncer à leur culte. Et en effet ces sortes de mariages ne paraissent pas avoir dét rarre. David et Salomon ont pris des femmes des peuples voisins, et ces femmes retatient attachées au culte des idoles. Et cependant Salomon n'est blané que pour avoir épousé des femmes de peuples avec lesquels it était défendu de faire alliance avant leur abjuration du culte des idoles, mais oullement parce que ces femmes n'étaient pas de la religion is-

אֶלִים לִאַּבִּילִנִי לָעָׁם צֹּבִּיִם וֹלָאַ שִׁנִּפִּים: 3 וֹלְאַ טִּטְׁבִּיּלּוּ - וּלִּבְיָּם שִׁנִּי אֵלְעָוֹם לַפְּילָּבּ וְבִּילִים בִּבִּיכִם בֹּבַּיבַ לַבְּיבָּי - וּלִבְיָּם בִּעִּיִּה אֵלְעֹוֹם לְפִּילָּבּ וְבִּיבִּילָם בִּבְּיבַ לְאַמִּיפִׁם כִּפְּבֵּ - בְּיבִּיבַ בַּבָּים וְ לַפְּּילִּבְּ בְּּעִוֹלִהְ מִבְּיבִּילִהְ וְשִׁבְּּיבְּיִה וְיִבְּיבְּרִבְּיִבְּיִבְי - בְּיבִיבַ בַּבָּים וִ פַּבְּּילִּבְּ בְּעִוֹם ' וְשִׁבְּיבְּיִּשׁׁ וְהַבְּיבְּבָּים וְיִבְּבְּבְּיִבְּיִ

2. בחרם תחרים אתם Dévouer, tu les dévoueras. Onnklousse tu les détruiras complètement. Septante במירא תנמר tu les détruiras complètement. tu les détruiras par la destruction. Il est très-clair, dit Gueddes, que la destruction totale de ces peuples est contenue dans cet ordre de Moïse. Il est clair également que cet ordre est représenté ici comme nn ordre divin. Mais, ajoute-t-il, j'ai peine à croire que Dieu, souverainement bon et souverainement juste, ait donné à Moïse et aux Israélites un ordre aussi sanguinaire que celui dont il est question ici. Pour justifier une pareille destruction, on allègne les tremblemens de terre et d'autres événemens naturels qui font perdre lavie à plusieurs milliers d'innocens; que desemblables calamités reposent anssi sur la volonté divine ; enfin que les nations dont la destruction est ici ordonnée avaient mérité un pareil châtiment. Mais ces raisons sont bien faibles. D'abord nous ne connaissons, pas les causes premières de ces événemens naturels, et l'on n'en peut certainement tirer aucune conclusion contre le principe de l'équité morale. Nous ne pouvons nous représenter la volonté divine qu'en rapport avec sa sagesse, sa justice et sa bienveillance envers ses créatures. Ensuite les Israélites étaient, d'après le Pentateuque même, un peuple péchenr, et ne valaient guère mienx que les autres peuples. Mais supposé qu'ils valussent mieux , quel était le crime de ces êtres innocemment massacrés, des enfans des Cananéens? Certainement les Israélites n'avaient pas plus de droits d'attaquer ces penples et de les expnlser de leur pays que ceux-ci n'en auraient eu d'expulser les Israélites. Celui-là seul ponrra faire considérer un tel ordre comme émané de Dien, qui, ayant besoin de couvrir des atrocités du mantean de la religion, désire lenr donner une sanction sacrée. Ainsi ont agi les inquisiteurs, bonrreaux des Maures, des Juifs , des Vaudois. Au reste , il n'y a pas d'autre témoignage en faveur de l'origine divine d'un semblable ordre que l'assertion d'un historien hébreu. Les

que (signifient) les témoignages, les statuts et les jugcmens que l'Éternel notre Dieu vous a ordonnée?

- 21. Tu diras à ton fils: nous avons été esclaves à Par'au (Pharaon), en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte à main forte.
- 22. Et l'Éternel a donné des signes, de grands prodiges et des maux sur l'Égypte, sur Par'au et sur toute sa maison, à nos yeux;
- 23. Et il nous a fait sortir de là, afin de nous amener (ici), de nous donner le pays qu'il a confirmé par serment à nos ancêtres.
- 24. Et il nous a ordonné d'exécuter tous ces statuts, pour craindre l'Éternel notre Dieu, pour nous faire prospèrer toujours, pour nous faire vivre, comme en ce jour.
- 25. Et ce sera une justice pour nous, si nous observons l'exécution de tous ces préceptes devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous a ordonné.
- CH. VII. 1. Quand l'Éternel te fera venir au pays où tu viens pour le posséder, et arrachera de nombreuses

dans letzet samaritaince même nombre septse trouve aussi dans les six autresendroits du Pentateoque, de même dans le Septante. J. Lecles, remarque que Dieu peomet l'Abrahame les pays de dispeuples; les Hiriens nes'ytrouvent pas, mais par contre il y ales Kneimen, les Kenticiens, les Kadimoniens et les Rephaïme. Il pense que ce sont des familles peu importantes contenues dans les sept mentionnées ici, et qu'elles premient des noms divers des peuples avec lesquels elles demeuraient. Ces explications sont inutiles quand on assigne à la rédaction du Deutéronome une autre 'popue qu'à celle de la Genèse.

<sup>20.</sup> אים Avant ce mot les Septante ont lu אין comme an verset 10. ביות Demain; un jour. Ce mot indique un futur indéterminé. Voy. Gen., ch. 30, v. 33.

<sup>22.</sup> לעונינן A nos yeux, c'est-à-dire, de nos ancêtres. Ben Ouziel החוץ בעיננא et nous fûmes protégés par le nuage.

<sup>23.</sup> בשבע Après ce mot les Sept. ont lu החת à donner.

<sup>55.</sup> ПрТТТ Et une justice, ce vous sera réputé comme une chose méritoire. L'expressionn'est point claire. Ou nhlousse M\(\text{M1D}\) num mérite. Sept. insuséries, sune miséricordet; Veligate de même. Luther dit @métigiés. Aben Ears dit que plusienrs ont vouln voir ici une allusion à une autre vie; mais le sens simple (\text{UD})) est que tous les peuples verront que nous sommes des hommes justes , en observant les préceptes.

Cu. VII. . ' hp31 — ' hp3 Rojetor. Ce webe est ici transitif, le régime est D13 ' D'13; ci-dessous, ch. 19, v. 5, il est intransitif. ' l'n'il'— Kennicott observe, et nous l'avons remarqué plusieurs fois dans les précédens volumes, que dans six autres endroits du Pentateuque cespenples sont mentionnés, mais non pas tous les sept comme ici, tandis que

clavage.

- L'Éternel ton Dieu tu craindras, lui tu serviras, et par son nom tu jureras.
- 14. Ne marchez point derrière d'autres dieux, des dieux des peuples qui (seront) autour de vous;
- 15. Car un Dieu jaloux, l'Éternel ton Dieu, (est) au milieu de toi; que la colère de l'Éternel ton Dieu ne s'enslamme contre toi, et qu'il ne t'extermine de dessus la surface de la terre.
- 16. Ne tentez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa.
- 17. Observant, observez les préceptes de l'Éternel votre Dieu, et ses témoignages et ses statuts qu'il t'a ordonnés.
- 18. Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel, afin que tu prospères, que tu viennes et possèdes le bon pays que l'Éternel a confirmé par serment à tes ancêtres :
- 19. Pour briser tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel a dit.
  - 20. Lorsque ton fils t'interrogera un jour, disant :

contre l'usage ordinaire. Voy. sur cet événement, Ex., ch. 17, v. 2—7: et Nomb., ch. 14, v. 21. Les Sept. traduisent ΠΟΩΩ is το πειμασμῶ, dans la tentation. Ounklousse de même ΚΠΟΩΩ

- - ופ. קחח Racine קחח frapper, briser, du Kal

אַהּלֵוננּ פַּבְּקָהׁ בַּבּّר וַתִּנִי: ס ... מָר בִּיִּאִּקִּילֵננּ בַּבְּקָהׁ בַבּר וַתִּנִי: ס ... מָר בִּיּאִילֵנּ בַּרְּאִינִינִּ בַּרְּ אַנְיִיבַר וַבְּּקַיִּינִנִּ בַּרְ מִּיִּאִילַ וַ בַּקַּבָּר וּבִּיּר בַּאִרּב בַּאִרּב בַּאִרּב בַּאִרּב בַּאַרִּב בַּאַרּב וֹעָבְּיבְּעוּ וּשִׁבְּּיִי בַּאַב בַּאַרִב בַּאַרָּב בַּאַרָּב בַּאַרָּב בַּאַרָּב בַּאַרָּב בַּאַרָּב וּבִּאַב בַּאַרּב וּצִּיב בַּאַרָּב וּצִּיב בַּאַרָּב בַּאַרָּב וּצִּיב בַּאַרִּב בַּאַרָּב בַּאַרָּב וּצִּיב בַּאַרִּב וּצִּבְּיב וּצִּבְּיב בַּאַרִּב בַּאַרִּב וּצִּבְּיב בַּאַרִּב וּצִּבְּיב בַּאַרִּב וּצִּבְּיב וּצִּבְּיב בַּאַרִּב וּצִּבְּיב בַּאַרִּב וּצִּבְּיב בַּאַרִּב וּצִּבְּיב בַּאַב בּאַר וּבִּיבּים בַּבּפַּבְּיי : ז. ז. בּאַר בַּבּבּיב בּאַרִּב וּצַב בּאַרָּב בּאַר בּאַר בַּאַרָּב בַּאַר בַּאַר בַּאַר בַּאַר בַּאַר בַּאַר בַּאַר בַּאַר בּאַר בּאַר בַּאַר בַּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בַּאַר בַּאַר בּאַר בּאַב בּאַר בּאַב בּאַר בּאָב בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאָב בּאַר בּאָב בּאַר בּאַר בּאָּב בּאָּב בּאָב בּאַר בּאָב בּאַר בּאָב בּאָּא בּאַר בּאָב בּאָּב בּאָּאָב בּאָב בּאַר בּאָב בּאַב בּאַר בּאָב בּאָב בּאָב בּאָב בּאָב בּאַר בּאָב בּאַר בּאָב בּאָב בּאַב בּאַר בּאָב בּאַר בּאָב בּאָב בּאָב בּאָּאַר בּאָּא בּאַר בּאָּאָב בּאָב בּאַר בּאָב בּאָּאַר בּאָּאָּי בּאָּאָּב בּאָב בּאָּאַ בּאָּא בּאָבּא בּאָּא בּאָּא בּאַר בּאָּאָּב בּאָּא ב

et cioq mauuscrits chaldéens ont parn 121 et à lui lu l'attacheras, comme ch. 10, v. 20, où ce verset se trouve littéralement répété. Les Expante l'expriment; ils ent d'abord sai avir µins sarquieur, et jà lui seul vous rendres un culte; ils ont lu רבורו ובעור (בדור ובעור (בדור (ב

- des totaphoth (fronteaux), entre tes yeux.
- 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
- 10. Il sera que l'Éternel ton Dieu t'amènera au pays qu'il a confirmé par serment à tes ancêtres, à Abrahame, à lits'hak et à Jácob, pour te donner des villes grandes et bonnes, que tu n'as pas bâties;
- 11. Des maisons pleines de tout bien que tu n'as pas remplies, des citernes taillées que tu n'as pas taillées, des vignobles et desoliviers que tu n'as pas plantés; tu mangeras et tu te rassasieras.
- 12. Prends garde à toi, que tu n'oublies l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'es-
- 12. הואף Après ce mot il y a אול היף dans soixante-dix manuscrits hébreux, dans le texte samaritain et dans dix manuscrits chaldéens. Les Septante, Ben Ouziel, le syriaque, l'arabe et le grec Ven. expriment ce mot. C'est au reste la formule ordinaire.
- 13. N'IN Tu comindus. C'est, dit le TNES, la crainte respectauene, fondée sur l'amour que l'homour époruve mene pour un ami véritable. Aben Eara dit qu'il a'git de a'abstenir de ce out-onjee dejt pas faire (nPUP) n' N' N' N' N' D', et sur TUDP, n' semiras, il dit qu'il a'agit des préceptes affirmatifs (nPUP) n' NUD). Selon Maimonides (n' NYON, D), il a'agit de la prière dont le nombre, la formule et le temps de la faire sont seulad l'antitution rabbinique (12) TUD), mais la prière parel l'e-même est d'institution mosaïque; mais, selon Na'honeni, l'institution mosaïque; mais, selon Na'honeni, l'institution mener et d'institution mosaïque; mais, selon Na'honeni, l'institution mener et c'et'est la érité, Après TUDP, dis manuscrits hébreux

שַּהֵּכֵּט אֵרִי-וֹּהִלֵּה אֵאָה בַּאָרִאָּאַנִּ פֹאָרֵא פֹאָרֵא פֹאָרָא פֹאָרָא פֹאָרָא פֹאָרָא פֹאָרָא פֹאָר אַאָּה לְאַבְּפָאָר וְּהָלֵרָנ וְאַבְּרָלְי וְאָבְּרָלִי וְאָבְּרָלִי וְאָבְּרָלִי וְאָבְּרָי וְשִׁרְּ לְּבְּלִּאָּץ בְּעָרִי בְּאָרִי בְּעָרִי בְּעָבְּיִי בְּעָרִי בְּעָבְייִבְּי בְּעָרִי בְּעָרִי בְּעָרִי בְּעָרְי בְּעָרִי בְּעָרִייִי בְּעָרִי בְּעָרִיי בְּעָרִי בְּעָרְייִבְּי בְּעָרִיי בְּעָרִי בְּעָרִי בְּעָרִי בְּעָרִי בְּעָרִיי בְּעָבְּיי בְּעִבְּיי בְּעִבְּיִי בְּעָבְּיִי בְּעָבְּיי בְּעִבְּיִי בְּעִייִי בְּעָּיִייִי בְּעָבְּייִי בְּעִייִי בְּעִייִי בְּעָבְּיי בְּעִייִי בְּעִייִי בְּעִיי בְּעָבְייִי בְּעִיי בְּעִייִי בְּעִייִי בְּעִייִי בְּעִייִי בְּעָּייִי בְּעִייִי בְּעִייי בְּעִיי בְּעִייִי בְּעָבְייִי בְּעִייִי בְּעִייִי בְּעִייִיי בְּעִייי בְּעִייי בְּעִיייי בְּעִייי בְּיִייי בְּעִייי בְּעָבְייי בְּייִי בְּעִייִי בְּעִייִייִי בְּייִי בְּיִיי בְּיִייִי בְעִייִייי בְּיִייי בְּיִייִי בְּיִיי בְּיִייי בְּיִייי בְּייִיי

de son Ikaré Amounah, (Breslau, 1816), dérive très-singulièrement totaphoth de tatouer, parce que, dit-il, les idolâtres se tatouaient les mains et le visage; les Israélites devaient remplacer ce tatouage par l'usage dont il s'agit ici. Ainsi la traduction serait : ce sera un tatouage entre tes yeux. L'usage en question est celuides מְבֵּילִין Tephiline. La dérivation non hébraïque de ce dernier mot (de phylacterion, phylactère ) porte plusieurs , dit l'auteur que nous citons , à regarder l'usage des phylactères (מפילין) comme introduit postérieurement à la confection du Pentateuque. Voici ce que dit ici le Sepher Hamb'har dont nous avons également cité les réflexions sur le même passage de l'Exode : תמיח אני למחזיקים המאמר כפשוטף איך שניחר ובשעריך Je suis étonné de ceux qui prennent ce passage à la lettre; comment ont-ils laissé le mot בשערין et à tes portes? En effet , on n'écrit rien sur les portes, mais sur les poteaux (מזרות ). Il termine Tout ce passage est une comparaison. Il continu ואמר ובשעריך שיתיו תמיד לנגד עיניך Il dit a tes portes, afin qu'elles (ces paroles) soient toujours devant tes yeux. L'écrivain Caraïte a raison. Ce sont des figures de rhétorique que les Pharisiens, selon leur manière ont mis matériellement en évidence.

9. GDENEN Fous les écrires sur les poteaux. On trouve en Arabie des passages du Coran écrits sur les murs des maisons (Vater). Les Persans ont de ces passages brodés sur leurs vêtemens.

וסבת Bonnes, opulentes. Septante belles.

- 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton oœur, de toute ton âme et de toutes tes facultés ;
- 6. Et que les paroles que je t'ordonne aujourd'hui soient sur ton cœur.
- 7. Tu les inculqueras à tes enfans, et tu t'en entretiendras, étant assis dans ta maison, marchant sur la route, à ton coucher et à ton lever.
  - 8. Tu les lieras en signe sur tes mains, et ils seront

l'éducation religieuse de la femme est de la plus haute importance, et on y a eu égard dans plusieurs endroits. Généralement, cependant, la jeune fille israélite est exclue de l'office divin, et même pour les hommes, il y a encore une différence quant aux cérémonies rituelles entre l'homme marié et le célibatier, edifférence dont il ne se trouve nulle trace dans les livres saints. Puissqu'il est du devoir de chacun d'in extruire ace senfand and na l'acijeon, il évantit que chacun est obligé de se familiariser avec la religion sutant que possible, et de tout temps les Israélites ont rempli ce devoir. Il est seulement à regretter qu'on se soit occupé pluidi des particularités des lois cérémonielles, que des principes de la religion et des devoirs moraux. Déjà le rabbi Be'haï s'est plaint de cette négligence, et cette plainte n'a rien perdu de sa force. Toutefois de nos jours on commence à améliorer, sous ce rap-port, l'instruction de la jeunesse.

8. DITOPI Fous attacheres. Voy. Exode, ch. 13, v. 29. INBUID
Pour un totaphoth. Nous avons déjà signalé (Exode, ch. 13, v. 16)
l'obscurité de la signification de ce mot, que Mendelsohn traduit (loco
citato) par Giminish. lien du front, et ici par Tuerhemunishn. lien de
decent de la têx. Voici ce qu'en dit de plus essentiel, Petre Baer,
dans son Histoire des doctrines et opinions de toutes les sectes réligieuses
passées et présentes parmi les Juifs, et de celle de la cabel, tome I,
pags. 209, note: « On a traditic em ord édifférentes manières imémordal, ornement du front, ligature du dévont de la tête, etc. La
Vilgate prend ce mot, non comme un substantif, mais comme un verbe
signifiant mouvoir, et traduit, Deut., ch. 6, v. 8, et movebuntur inteoculos tues, et ils sevont mus, on remise entre tes yeux.» Peter Beer
cie un écrivale moderne, M. Presedenthal, qu'alan le premier volume
cie un écrivale moderne, M. Presedenthal, qu'alan le premier volume

וּלְלַלִּטִּוּ בַּדָּנִעָּׁ וּלִאָּבִיעַ וּהַלִּאֵפִינִּ 9 וּאַמִּעַיּטּ לְאַאָּע לְלַבַּעַ: 1 וְאַמִּינִּטּ לְבֹּינִינִּ זְּיבַבְּעָלְ 9 וֹבִּינִי מַבְּבָּנִים מַאָּלְי אֲמָפִּרְ לִבְּנְיִם בְּיִבְּעָּ 10 וְבִּינִי מַבְּבָּנִים מַאָּלְי אֲמָפִּרְ לְבַבְּיּ

סבל לבבד De tout ton cœur, בכל נפסך de toute ton âme, פכל מאדך et de toutes tes facultés. Il y en a qui prennent ces différentes expressions comme purement synonymes, et uniquement accumulées pour augmenter l'énergie du précepte. D'autres, au contraire, en ont marqué la différence. Le cœur, c'est la volonté, le principe intérieur de tout bien et de tout mal. TDD Mendelsohn traduit ton ame. Aben Esra dit sur זובן: le cœur est l'intelligence ; c'est une épithète de l'âme spéculative; et sur היא חרוח שבגוף והיא וומשך il ajoute : היא חרוח כבד c'est l'âme qui est dans le corps, celle qui produit le désir, et dont l'effet se manifeste dans le foie. Aben Esra paraît admettre, comme depuis Vanhelmont, plusieurs âmes ou forces vitales. De toute ta force; de איך De toute ta force; de ta force THN Med. Il., signifie en arabe être fort ; de là THD beaucoup. lar'hi dit que ce mot signifie argent; et il vient en dernier dans la gradation. car tel homme sacrifie plutôt tout, excepté sa fortune, tandis qu'aucun sacrifice ne doit tenir contre l'amour de Dieu.

נול לכנק Voyez Jérémie, ch. 31, v. 33. Les Sept. ajoutent קעל נמשך et sur ton dme.

7. CINIDEN De JU aiguiser, inculquer, faire entrer de force, comme des fleches aiguis. Le 'INE' dit INE' intelligence, vient de 12' entre en l'espris carec entre dans les entrailles de la discussion; de même DINIDE to les aiguiseras, en les faisant entrer dans l'espris de tes enfans de là INIDE infrès, ch. 28, paroles countiques; de même MIDITA la la la langue talmudique, des paroles auccliques, fortes, "PID' DINIDEN TO LES aiguiseras à tes enfans. Le Talmud prend le mot TIDITA la leiter, date fift, et escat de cette instruction les femmes; interprétation tout-à-fait seton l'esprit asiatique. On voit facilement, dit M. Creusenach, (Thoring, p. 11.f), que ce principe n'est pas en harmonie avec la position sociale de la femme permi nous. On reconnact asojourd'abui que

server tous ses statuts et ses préceptes que je t'ordonne, toi et ton fils et le fils de ton fils, tous les jours de ta vie; et afin que tes jours soient prolongés.

- 3. Tu écouteras, Israel, et tu observeras pour exécuter, pour que tu prospères et que vous vous multiplièz beaucoup; comme l'Éternel, Dieu de tes pères, a dit, (de donner) à toi un pays où coulent le lait et le miel.
- 4. Écoute, Israel, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel (est) un.

gneur est un ; Vulgate de même : Dominus Deus noster, Dominus unus est; de même les versions chaldaïque, arabe, syriaque, persane; aucune tontefois ne rend l'énergie du texte. Le grec de Ven, en approche le plus : è orrarde à Saic quar à orrarde ele; le sens en est, Ichoon . Ichoon seul est notre Dieu. J. Leclerc propose de traduire Ichova est notre Dieu seul. Iar'hi dit: Iehova, qui est notre Dieu maintenant et non le Dieu des idolâtres (מכורם) adorant les étoiles et les astres), sera Dieu unique, et il cite ce passage de Soph., ch. 3 : Alors je donnerai aux peuples une langue épurée pour invoquer ensemble le nom de Iehova; et celui de Zach., ch. 14: En ce jour l'Éternel sera un, et son nom sera un. Ben Ouziel paraphrase: « Quand le temps arriva . où Jâcob, notre pere, allait quitter ce monde, il craignit qu'il n'y « eut parmi ses fils quelque tare, il les appela et leur demanda s'il n'y · avait pas dans leur cœur quelque vengeance (et selon le Ierouschal-« mi, quelque penchant à l'idolâtrie); ils répondirent unanimement : Écoule, Israel, notre père, Iehova notre Dieu , Iehova (est) un. Là-dessas Jacob répondit: Béni (soit) le nom glorieux de son règne, à jamais, » C'est le ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד que, dans nos rituels, on a intercalé dans cette oraison après le premier verset. On a attaché au mot TAN un, des idées trop métaphysiques, par conséquent peu bibliques. La vérsion de Leclere paraît la plus vraisemblable. Du reste, ce verset est invoqué par les unitaires et par les trinitaires. Il est peu probable que l'écrivain sacré ait pensé à un système d'hypostasie.

hébreu on DNT aujourd'hui; les Sephante l'expriment aussi; ce mot se troure avec ȚIUD au verste 6, 192 Ton fils. Les Sept ont le pluriel. ȚD' 1971BC 1985 1981 que tesjoure se prolongent. Mosché promet souvent ce prix à l'observation des lois; voy. înfrâ, ch. 8, v. 3; ch. 3, v. v. 15; ch. 30, v. 16; et l'ovv., ch. 3, v. 16; les à remarques que même dans un ouvrage purement moral, tel que les Proverbes, il n'est pas question de récompense extra-mondaine.

- 4. 'Nat'u Jup Écoute, forest. Ce passage, jusqu'au verset și înclusive vemenț, est Portivolo la plus importante pour l'Itradite; elle et clonume sous le nom de Schemé, premiter mot de la prière; c'est celle qu'il est obligé, d'après le Talmud, de réciter matin et soir, et la seule sur Jaquelle il y a dicussion si l'inte la lire en hébreu, ou si cette lecture peut avoir lieu en toute autre langue (voy. Berachot, fol. 9). Le y de Jup et le 1 de 1 TIM sont en lettree capitales. Le Bal-Hatourim dit que le y valant 70, indique que la Tora s'explique de soitante du manière différentes, et le 7 vaut 6, par allusion sur quate points cardinaux, pour dire que Dieu gouverne tout l'univerx JUD vaut numériquement (10, nombre d'années de la durée du premier au mumériquement (10, nombre d'années de la durée de premier pelle, il y a dans la prière s(8 lettres, nombre des membres (107219) du corps humain-TIM TITIY TITIT décon noter Dieu, fésous (est) m. Sept. Jyère l' sits iquisie kière si irrs, fex signem noter Dieu, le sci

ce que l'Éternel notre Dieu t'aura dit, nous l'enten drons et nous le ferons.

- 25. L'Éternel entendit la voix de vos paroles, quand vous me parliez; l'Éternel me dit: j'ai entendu la voix des paroles de ce peuple, (celles) qu'ils t'ont dites: tout ce qu'ils ont dit est bien.
- a6. Oh! s'ils avaient toujours ce même cœur, pour me craindre et pour observer mes commandemens en tout temps, pour qu'ils prospèrent, eux et leursenfans, à jamais.
  - 27. Va, dis-leur: retournez-vous-en à vos tentes.
- 28. Mais toi, reste ici avec moi; je veux te dire tous les commandemens, les statuts et les jugemens que tu leur enseigneras, et qu'ils exécuteront au pays que je leur donne en possession.
- 29. Vous observerez de faire comme l'Éternel votre Dieu vous a ordonné; vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche.
- 30. Vous marcherez dans toute la voie que l'Éternel votre Dieu vous a ordonnée, afin que vous viviez et que vous prospériez, et que vous prolongiez des jours au pays que vous conquerrez.
- CH. VI. 1. Voici les préceptes, les statuts et les jugemens que l'Éternel votre Dieu a ordonné de vous enseigner, pour exécuter au pays dans lequel vous passez pour le conquérir;
  - 2. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dicu, pour ob-
  - Cu. VI. 2. TIND Après ce mot le texte samaritain et un manuscrit TOME v. 5

לאין אות אלם הכלים הפש רבים לכוו טולא אלם העלים במקור שלם הכלים המשוח במקור של המלים המשוח במקור של המלים במקור אישר אל המלים במקור אישר אל המלים במקור אישר המלים במקור אישר המלים במקור אישר המלים במקור מלים במקור אישר המלים במקור אישר המלים במקור אישר המלים במקור במקור אישר המלים במקור המל

25. אשר דברו Ils ont bien fait tout ce qu'ils ont dit; hèbraïsme, pour ils ont bien parlé. Voy. Jérém., ch. 1, v. 12.

- 19. (Ce sont) ces paroles que l'Éternel prononça à toutevotre assemblée, sur la montagne, du milieu du feu, du nuage, de l'obscurité, à voix forte, et n'ajouta rien. Il les écrivit sur deux tables de pierre, et les donna à moi.
- 20. Ce fut lorsque vous entendites la voix du milieu des ténèbres, et que la montagne était touteen feu, vous vous approchâtes de moi, tous les chefs des tribus et vos anciens.
- 21. Et vous dites: voici que l'Éternel nous a fait voir sa gloire, sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu; en ce jour nous avons vu que Dieu parle à l'homme et il reste en vie.
- 22. Et maintenant, pour quoi mourrions-nous? car ce grand feu nous consumera; si nous continuons d'entendre encore la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons.
- 23. Car quelle chair a jamais entendu la voix du Dieu vivant, parlant du milieu de feu, comme nous, et soit restée eu vie.
- 24. Approche-toi, et écoute tout ce que l'Éternel notre Dieu dira; et toi, tu nous diras tout ce

ma pa de parler avec tandé pompe. (מ'בור') Mendelsohn faitrapporter les mots qu' אל"ז לי בר ויותר מ' les mots qu' אל"ז לי בר ויותר מ' les mots qu' k"ז לה ציה בי היים בי היים

20. אטר Obscurité. Sept. שנילה du feu; ils ont lu אטר comme auv. 23. 24. Approche. Voy. Exode, ch. 20, v. 16, où les mêmes expressions sont plus abrégées.

quatre manuscrits hébreux. Les Septante n'expriment pas non plus le 1 dans ces versets cités. Ben Ouziel paraphrase ici comme au Décalogue de l'Exode. Après ce verset le Samaritain a une longue addition prise du ch. 27 du Deut. 2-17, avec les variantes suivantes. דהיה כי יביאר יהוה אלהיך אל ארץ הכנעני אשר אתה באנשמה לרשתה והסימות לד Suit ce qui se trouve Deut., ch. 27 , v. 2 et 3 , jusqu'à חתורה התורה Le verset de ce chapitre manque; après הואת il y a בעברכם, et les versets 4-7 du chapitre 27, avec la différence que dans le verset 4, il y a dans le Samaritain עיבל à la place de עיבל, au commencement du verset 5. il v a בנית au lieu de ובנית, et après רבני יהוח אלחיך du verset 7, il y ≥ שמש אורי דרך מבוא שמש בעבר חירדן אחרי דרך בארץ חכנעני חיושב בערבה מול הגלגל אצל אלוז מורה מול שכם. Au chapitre 27 du Deutéronome, cette dernière addition ne se trouve pas dans le texte samaritain, mais il y est conforme au texte hébreu, excepté qu'il y a יניבל 'pour 'y . Cette interpolation du texte samaritain n'est pas motivée; elle est, dit Vater, déplacée.

que l'Éternel ton Dieu t'a commandé.

- 13. Six jours tu travailleras et feras tout ton ouvrage;
- 14. Mais le septième jour, schabbath à l'Éternel ton dieu; tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, mâle ou femelle, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucun de tes bestiaux, ni ton étranger, qui est en tes portes; afin que ton esclave, mâle ou femelle, se renose comme toi.
- 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a retiré à main forte et bras étendu; c'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de faire le jour de schabbath.
- 16. Honore ton père et ta mère, comme t'a ordonné l'Éternel ton Dieu, afin que tes jours se prolongent, et afin que tu prospères sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne.
- 17. Tu ne tueras point, et tu ne commettras point d'adultère, et tu ne voleras point, et tu ne déposeras point contre ton prochain en faux témoin;
- 18. Et tune convoiter as point la femme de ton prochain, et tu ne désirer as point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave mâle ou femelle, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui appartient à ton prochain.

de mensonge, un menteur. Selon Aben Esra אין et שור signifient la même chose, mais selon Na'hmeni שוא dit plus que שקר.

18. ППП м') Ти ne convoiteras point. Nous avons fait connaître dans le Décalogue de l'Exode les varintes des deux Décalogues au sujet de ce passage. TDM Dit L. Ben David, s'applique à ce qui excite le désir, la convoitise; п'INN ( de п'M), c'est le désir même. п'INN п'N Le de Ce M') n'est pas exprimé dans les Septante. Le Samaritain ai ci le ), mais non devant les autres m'y des versets 17 et 18, de même

ch. 31, v. 17; ch. 34, v. 21; ch. 35, v. 2; Lévit., ch. 23, v. 3 et passim), et non la sortie d'Egypte.

14. אוש Schabbath, sabbat, repos. חשות Après ce mot le Samaritain a בו en lui, et les Septante, le Syriaque, la Volgate, l'expriment.

15. D'211 Ge verset ne se trouve pas dans le Décalogue de l'Exode. [2 'B' C'est pourquoi. L'écrivaiu assigne au sabbat une autre origine que celle qui estdonnée dans l'Exode. Cette commémoration d'un fait historique est plus appropriée à l'intelligence du peuple que le philosophème de la création.

16. ימוץ יאריכן ימוך fin que tes jours se prolongent, afin que ta vives long-temps. La Vulgate, comme les Sept., fait du verset 17 quatre versets, et notre verset 18 est dans la Vulgate le verset 17, elle partage également en 4 versets le verset 13 du chapitre 20 de l'Exòde

עד שוא .Témoin de fausseté. Exode, loco citato, il y a נוד שוא témoin

eûtes peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne] en disant:

- Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage.
  - 7. Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face;
- 8. Tu ne te feras point d'image sculptée, aucune image, soit de ce qui est en haut, au ciel, soit de ce qui est ici-bas, sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux, sous la terre.
- 9. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, Dieu jaloux, rappelant l'iniquité des pères sur les enfans jusqu'à la troisième et quatrième génération pour mes ennemis:
- 10. Mais faisant miséricorde, jusqu'à la millième génération à mes amis et aux observateurs de mes commandemens.
- 11. Tu ne proféreras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain; car l'Éternel n'innocente pas celui qui profère son nom en vain.
  - 12. Garde le jour de repos pour le sanctifier, ainsi

comme aussi Exode, ch. 31, v. 17, le sabhat est basé sor la création. Ici, dit Grotius, ce motif est présumé connu des auditeurs, mais ce qu'il importe d'incalquer, c'est gin que repose ton esclore, etc., cidessous verset 14, mots qui ne se trouvent pas dans le Décalque de PExode. Mais Rosenmüller remarque avec raison que ces mots TW TEND se trouvent aussi ci-dessous verset 16, ob pourtant la raison est la même que dans le Décalque de l'Exode. La lois un le sabbat, di Ben David (guidé, fer the 'Buffide, & roja geng, 500), est fréquemment répétée dans l'Exode et le Lévitique, et toujours quand il y a umotif, car queduciós il n'ven point, ce moit estal création (Exode,

fait la division des versets et des chapitres. Aussi ne fais pas attention aux mots; ils sont le corps ; le sens en est l'âme.

6. 123M Du verset 6-18, se tronve le Décalogue avec quelques variantes que nous avons en partie indiquées au Décalogue de l'Exode (ch. 20, v. 3-14), variantes très-cemarquables dans un document fondamental.

7. Un'IN Nona avona déjà expliqué (Gen., ch. 1, v. 1), la forme plurielle de ce mot, et nous avona suasi souvent observé que le verset précédant le sujet u'est pas tonjours soumis à l'accord; de là I/II/I au sinquiler avec D'III/O/II/Nà forme plurielle. 12h "JoSur mo face. Ounklousse et Ben Ouziel 12'D "J hors de moi. Les interpretes chaldéens, pour éviter l'anthropomorphisme, ne traduisent jamais D'2B/nez, quand il segit de leigh.

12. שטור Yoy. Exode, ch. 20, v. 8, où il y a און די וכור די דער היידי לאחיך Comme l'Eternei ton Dieu t'a ordonne. Ces mots ne se tronvent pas dans le Décalogue de l'Exode. Dans ce dernier endroit,

rait à Heschbone, que Mosché et les enfans d'Israel battirent à leur sortie d'Égypte;

- 47. Ils possédèrent son pays et le pays d'Og, roi de Baschane, deux rois d'Amori qui étaient en deçà du Iardène, vers le lever du soleil.
- 48. Depuis Aroer, qui est sur le bord du torrent Arnone jusqu'à la montagne de Sione, qui est Hermone,
- 49. Et toute la plaine en deçà du Iardène, à l'orient, jusqu'à la mer de cette plaine, sous Aschdoth de Pisga.
- CH. V. 1. Mosché appela tout Israel, et leur dit : Écoute, Israel, les statuts et les droits que je parle à vos oreilles aujourd'hui; apprenez-les, et ayez soin de les exécuter.
- 2. L'Éternel notre Dieu a fait avec nous une alliance au 'Horeb :
- 3. Non pas avec vos pères [l'Éternel a fait cette alliance-là], mais avec nous, nous qui sommes ici présens aujourd'hui, tous vivans.
- C'est face à face que l'Éternel a parlé avec vous, sur la montagne, du milieu du feu,
- 5. [Moi je me tenais entre l'Éternel et vous, en ce temps-là, pour vous annoncer la parole de Dieu, car vous

4. מנים בפנים Face à face. Une semblable expression se trouve Exode, ch. 33, v. 11. Ounklousse ממלל עם ממלל parleur acec

<sup>48.</sup> אין Aroer. Voy. ci-dessus, ch. 2, v. 26. אין Po Rwy elever, de la NW Job, 20, 6, qui signifie elévation. Sione est un des noms du mont 'Hermone. Ce nom ne se trouve qu'ici ci-dessus, ch. 3, v. 9, il s'appelle prive Schirione. C'est le mot que donne ici le Syriaque.

<sup>49.</sup> ΠΞΊΥΠΙ Les Sept. traduisent littéralement 'Ανεία, Araba. ΠΊΝΟ ΠΕ La mer de la Plaine. Les Septante n'ont pas ces deux mots hébreux. Après ces mêmes mots le Samaritain a ΠΊΩΠ Ο la mer Saide, comme ch. 3, v. 17, ΠΙΟΒΠ ΠΊΝΟ Voy, ibid, et Nomb., ch. 21, v. 15.

Ca. V. 1. M'PPI LE TINI dit que ce mot ne signific pas ici concoquer, mais interpeller, pour commander l'attention; c'est pourquol, ajoute-lil, M'Ip est ici suiri de 'lu signe du datif, tandis que dans le premier cas il faudrait IM signe de l'accussifi. D'ID TO TO Sous garderes dans la mémoire, comme "DJ". Voy. Exode, ch. 20, v: 8.

אתנו אכחנו אלה. Aoec nous, nous, ceux-ci, répétition emphatique exprimant l'énergie. Les Septante ne traduisent pas האות אלה.

enfans après toi, et afin que tu restes long-temps sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne pour toujours.

- 41. Alors Mosché sépara trois villes en deçà du Iardène, vers le lever du soleil ,
- 42. Pour que le meurtrier qui aurait tué son prochain par mégarde, et sans qu'il ait été son ennemi d'hier ou d'avant-hier, puisse y fuir; il fuira (done) vers une de ces villes, et vivra.
- 43. Betser, dans le désert, dans la contrée du plat pays, de la tribu de Reoubene, et Ramoth en Guilad, de la tribu de Gad, et Gôlane en Baschane, de la tribu de Menasché.
- 44. Et voici la doctrine que Mosché mit devant les enfans d'Israel ;
- Ceux-ci sont les témoignages, les statuts et les droits que Mosché dit aux enfans d'Israel, à leur sortie d'Égypte,
- 46. En deçà du Iardène, dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor, aupays de Si'hone, roi d'Amori, qui demeu-
- 6, 63. JINN Romoth, bourg dans la tribu de Gad; selon Eusthe, 2, quinza millae de Philadelphie, vers l'occident. Saint Lévême dit que cettendroit est situé dans le Perée, près du fleure Iabol. 1713 Gétane. Jos., ch. 21, v. 27, il y a 1732. C'est uoe ville de Bassan. Eusthe rapporte que de son temps une grande ville de Batsane ze nommait Gaulan; elle a domné son nom au Gaulonite, contrée à l'est du Jourdain et qui rétend jaugu'au Libau.
- 44. NNT Les cinq versets suivans forment la conclusion d'un des discours de Mosché. Selon Vater, c'est ici le commencement d'une seconde section. Les versets 44-49 sont une épigraphe à ce qui suit.

וחר לעופרו אפר נילני מפשר ויכר והנואר לאיטר זיגא טוק מנור פיהור פיהור מפשר ויכר והנואר עיבלה והראין להאטר מפאלות פי לולבר בעל מפאר עיבלה הראין להאטר מפאלות פי אפר נילנ מפאר זיגא טואיני וביונע אפר במי פי לפי לכל והליאר פי זיגא ביצע וביונע אפר מי מפאר לפי לפי לכל והליאר פי זיגא ביצע ולאי אראלי אי מיתר הלים אפר ולמי אראליני מפאר בינו ולאי אראלי אל מיתר הלים אפר במיבו מובלי אפר ובינו אקיונ היו אלף לבר במיבו מובלי אפר ובינו אקיונ היו אלף לבר במיבו מובלי אפר ובינו אקיונ היו אלף לבר במיבו מובלי

Ousiel et les Septante expriment מלבדן comme il se trouve au verset cité.

- 40 ביל חימים Tous les jours, pour, toujours. Hombre se sert quelquefois des mêmes mots dans le même sens שו אינוים, tous les jours.
- 41. IN Ce doot il a'agit dans ce verset et dans les deux versets suivans a rapport à ce qui a été dit Nombres, ch. 55, v. 14, sur les villes de refuge, et paraît d'autant plus être une interpollation que le verset 45 suivant est comme une anuonce historique et comme une nouvelle introduction au discours de Moïse. D'ailleurs le sujet que ces trois versets renferment n'a aucune relation avec ce qui précède ni avec ce qui suit; il est le seul jusqu'ici qui interrompe le fil du discours (Vater et Rosenmüller). Les commentateurs ont senti la difficulté. Voy. Iar'hi, Racibbame et Aben Erra.
- 42. דכרלי דעת Sans connaissance, par imprudence; Nomb., ch. 35, v. 11, il y a בבלג par erreur.
- 43. TYJ Betser. Joséphe dit Biesța, Bosora, ville dans la tribu de Reoubene, à l'orient de Jéricho. Voy. Josué, ch. 20, v. 8, et l Chr.,

pour lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, par des signes et des prodiges, par la guerre, à main forte et bras étendu et par de grandes terreurs, comme tout ce que l'Éternel-votre Dieu a fait pour vous, en Égypte, à vos yeux.

35. (A) toi il fut montré à connaître que l'Éternel, lui, est Dieu, et nul encore hors lui.

36. Du cielil t'a fait entendre sa voix pour t'éduquer, et sur la terre il t'a fait voir son grand feu, et ses paroles, tu (les) as entendues du milieu du feu.

37. Et parce qu'il a aimé tes pères et qu'il en a choisi la postérité après, il t'a fait sortir devant lui, par sa grande force, de l'Égypte,

38. Pour chasser dedevant toi des nations plus grandes et plus puissantes que toi, pour t'amener (et) pour te donner leur pays, pour héritage, comme (il est) en ce jour.

39. Reconnais donc aujourd'hui et dépose dans ton cœur que l'Éternel, lui, est Dieu, au ciel en haut, et sur la terre en bas; nul encore.

40. Tu observeras ces statuts et ces préceptes que je t'ordonne aujourd'hui, afin que tu prospères, toiet tes

de providence. Voy. Isaïe, ch. 63, v. 9. Les mots ויוצאך בפניו forment le complément de החות כ' אחה c'est parce qu'il a aimé tes ancêtres, etc., qu'il t'a fait sortir. Littéralement après lui.

38 73BD 70D De toi, de decontot. I arki ditque c'estpour 7DD 73DD - TIND 7DD Comme en ee jour. Vyo; ci dessus, cho. 3; v. 3o. Ahen Bara dit que cela se rapporte aux pays cis-jordaniques. Mais il est bien plus probable que ce document est écrit long-temps après la conquête, Vyo; ci-dessus; ch. 1, v. 1.

39. אין Ginq manuscrits hébreux portent אין Voy. verset 35. Ben

לארי ולארי האורים אלה אלכל לאלף טעם אלא, ולארים אלא על באל לארים אלא אורים אלא אורים

בודלים של התרואים של התרואים בידלים בידלים להתרואים בידלים למבי להמינה בידלים להמינה בידלים בידלים בידלים להמינה בידלים בידלים

36. ליסרך Ounklousse איל pour te moraliser. Mendelsohn dit did gudi şu lehrm, pour te corriger. Septante pour t'éduquer.

37. WHE LE Samaritain a DIVITE après eux, et Cett la vraie leçon, C'est ce mot que donnent tous les anciens traducteurs, excepté Ben Ousiel, arabe Erp., Pers. et Gr. Ven. Ben Ousiel fait rapporter le singulier au patriarche Jacob. 1923 D'ours intel. Les Septiaten d'expriment pas ce mot. Ousilousse HYDDD por su parole; Syriaque et Saadias comme l'hébreu; Vulgate procedenz; de même arabe Erp. et les Gr. Ven. Toutes ces différentes versions expriment l'idée

des hommes, de bois et de pierre, qui ne voient ni n'entendent, qui ne mangent ni n'odorent.

- 29. De là vous rechercherez l'Éternel ton Dieu, et tu le trouveras quand tu l'auras recherché de tout ton cœur et de toute ton ame.
- 30. Quand tu seras dans l'angoisse, et que toutes ces choses-là t'auront atteint, à la findes temps, turctourneras à l'Éternel ton Dieu, et tu obéiras à sa voix.
- 31. Car il est un Dieu miséricordieux, l'Éternel ton Dieu; il ne te délaissera point et ne te détruira point, et il n'oubliera point l'alliance de tes ancêtres, qu'il leur a jurée.
- 32. Car demande aux jours primitifs qui ont été avant toi, depuis le jour que l'Éternel a formé l'homme sur la terre, et depuis un bout du ciel jusqu'à (l'autre) bout du ciel, s'il a existé comme cette chose si grande, ou s'il a été entendu (quelque chose) de semblable;
- 33. Si un peuple a entendu la voix de Dieu, parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendue toi, et soit demeuré en vie;
  - 34. Ou si un Dieu a essayé de venir prendre
- 33 מלחנים Après ce mot le Sam. et deux manuscrits hébreux portent בשיח Sept. et Ben Ouziel de même. L'idée que voir Dien Cest être exposé à la mort, se trouvei ci et ch. 5, v. 23, plus clairement exprimée que Gen., ch. 16, v. 13. TURN Septante. Lu spinus, de la manièr
- 24. אלדער: Selon Iar'hi que Mendelsohn cite, il s'agit d'une détté que conforme à la suite du discours. חומרות הוא הוא הוא בשנה הוא הוא ביינו ב

גווי: 3.9 או ו בולפע אקעום במא לפנוט לו הן מלכר מל אקעום מבלב מעוב באל מאלים האלונים לכן אלקעום מבלב מעוב באל מאלים האלונים לו אלקעום מבלב מעוב באל מאלים האלונים לאלים האלונים לאלים האלונים לאלים האלונים האלו

servirez des peuples tidoldres; explication, dit le TINZ, nécessaire, parce que le culte des idoles paratt un crime et non un châtiment; mais il n'en et pas aiux, i ajoute-clij de tous les maux le plus grand est celui du mal moral, celui qui plonge l'homme dans les aberrations et la folie de l'idollàtrie. Aben Esra remarque que le cinquième sens, le sentiment, est omis, parce qu'il les renferme tout.

39. DUD De lo. Quand vous reconnaîtres la vanité des idoles, vous rechercheres le vrai Dieu. Il y a dans ce verset un mélange de singulier et de pluriel; le pluriel s'adresse aux individus et le singulier à l'être collectif, au peuple, RNXID Tu le trouveras; il te sera favorable. Sam "JNXID Sept. le

30. בצר לן Littéralement quand anxiété à toi; comme s'il y avait בצר אשר לך dans l'anxiété qui t'arrivera; ou bien בצר אשר לן בחיות צר לך quand it y aura unc anxiété à toi. Voy. Juges, ch. 11, v. 7.

31. ירפן De fide étre faible; au Hiphil, faire que quelqu'un soit faible. ירפן Il ne te fera pas devenir faible, en te retirant ses mains, dit Iar'hi. Sept. ניה וֹיְרְאַה trarame, il ne te délaissera pas.

32. אני Sept. i מואר באינה אולה בא אולה בא האוה היא הארביה האולה בא הוא הארביה אולה בא הארביה אולה בא הארביה אולה בא הארביה האולה בא הארביה אולה בא הארביה הארביה אולה בא הארביה הארביה הארביה אולה בא הארביה הארביה אולה בא הארביה הארב

bon pays-là.

- 23. Gardez-vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance de l'Éternel votre Dieu , qu'il a traitée avec vous, et que vous ne vous fassiez une sculpture d'une ressemblance quelconque, que l'Éternel ton Dieu l'a défendue.
- 24. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux.
- 25. Lorsque tu auras engendré des enfans et des enfans de tes enfans, que vous aurez vieilli dans le pays, si vous vous corrompiez, et que vous fassiez la sculpture d'une ressemblance quelconque; si vous faites ce qui déplait aux yeux de l'Éternel ton Dieu, pour l'irriter.
- 26. Je prends à témoins envers vous aujourd'hui le ciel et la terre, que périr vous périrez bientôt de dessus la terre là où vous passez le lardène pour la posséder; vous ne prolongerez pas de jours sur elle, car vous serez entièrement détruits.
- 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous resterez petits en nombre parmi les nations où l'Éternel vous conduira là.
  - 28. Vous servirez là des dieux, ouvrage de la main
- 55. קרות בחומים אינו willinea dana le pays ; de קייו Voy. Lévit., ch. i3, v. i1; ch. i5, v. io. Septante zuvienze, durer long-temps. La valueur numérique de מחומים et de comparation et de expulsés au bout de 85 a années. (lar hi) בחומים ce verbe est quelque fois intransitif, comme Pa. i4, v. i; den, ch. 58, v. g.
- בכם 6. חנידתי בכם Te prends à témoin contre vous. Ben Ouziel paraphrase מהדין קיינוין ad des témoins stables.
- ים. מתי מספר והפיץ i isolera. רחפיץ בקי Racine מתי מספר והפיץ והפיץ והפיץ בקי Des hommes peu nombreux. Voy. Gen., ch. 34, v. 30.
- 28. אלחים אחרים אחרים החרים Ginq manuscrits portent האחרים אחרים אחרים אחרים המועד Girangers. Septante de même. Ounklousse et Ben Ouziel disent : vous נושת v. 4

 ולבננים הם אנונים לותפו בו. אנים זו אצים אפת לאציטים לעו, מלקל לדוני בו. אנים אנים אנים אנים אנים באלים אים בדובן כתי היים אנים אנים אנים להיים באלים אים בדובן כתי למים היים אים באלים באלים באלב שאבון כתי, לכם ביים אים באלים באלים באלים לכן למתי כל לותאים ברת למתי באלים באלים באלים אים באלים האים אלים באלים אים באלים באלים באלים אלים אלים באלים אים אלים באלים באלים לכם פלם, עלמבר כן אלא אנים בעני אים הלמים באלים באלים אים אלים באלים אלים באלים באלים אים באלים מחמים באנים אלים לכים מלקלים בלאי

dur, l'esclavage. אום Se trouve dans la même acception I Rois, ch. 8, v. 51, et Jérém., ch. 11, v. 4. Ben Ousiel dit אין אום אין לפר מדול און אין לפר מדול אין לפר מדיל אין לפר מדול אין לפר מדיל אין לי

21. AJMAN Hithpael, de AJM respirer; se mettre en colère. Voy. Ps. 2, v. 12. L'écrivain revient sur ce qui a été dit ch. 1, v. 37, et ch. 3, v. 23. Conf. Nomb., ch. 20, v. 12; ch. 27, v. 14.

23. אשר צוך Qu'il t'a ordonné de ne pas faire; qu'il t'a défendu.

44. П'DN UN Un fun décorant; sans le 2 comparatif. Nap larbi di emportement, paloux. Le feu, d'it Herder (Poésie des Hébreux, some »), est dans la poésie et dans les instituctions de Moise le symbole de la divinité. Dieu y est appelé un feu dévorant..... Sur le Sinai; il apparatt en feu (dans le désect, al apparu en feu); comme colonne de feu, il marche devant Izrael; le feu ascré tombait du cell pour consumer les sacrifices; un nauge de feu couvrait le tabernacle. Ces figures sont fréquentes dans les Prophète et les Pasumes.

16. De peur que vous ne vous corrompiez, et que vous ne fassiez une sculpture, la ressemblance de quelque idole, la figure d'un mâle ou d'une femelle;

17. La figure d'aucune bête qui soit sur la terre, la

figure d'aucun oiseau ailé qui vole vers le ciel;

18. La figure d'aucun reptile sur le sol, la figure d'aucun poisson qui soit dans l'eau, au-dessous de la terre:

19. Et de peur que tu n'élèves tes yeux vers le ciel, et que voyant le ciel, la lune et les étoiles, toute cohorte du ciel, tu ne sois poussé à te prosterner à eux et à les servir, que l'Éternel ton Dieu a donnés eux en partage à tous les peuples sous tout le ciel.

20. Mais vous, l'Éternel (vous) a pris et vous a fait sortir du creuset de fer de l'Égypte pour être à lui un

peuple, un héritage comme en ce jour.

21. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vos paroles, et il jura que je ne passerai pas le Iardène et que je n'arriverai point au bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage;

22. Car je meurs dans ce pays, je ne passe point le lardène; mais vous, vous (le) passerez, et vous posséderez ce

y aurait pour ces nations de se livrer à l'idolàtrie, mais ni les Septante ni les versions faites d'après eux ne contiennent ces deux mots. L'écrivain flatte l'amour-propre national. Il dit tres-clairement que Ir-hova a choisi les Israélites de préférence pour en être adoré, et abandonne les astres pour objet de culte aux autres nations, sans en être jaloux.

16. ΠΠΙΌΠ Fous commples la sécité ou vos mæurs. ΊΤΟ Sculpté. Voy: Exode, ch. 34, v. 1. ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΠΊΟΠ Selon le "ΠΝΩ le premier siguille l'image que laisse daus notre mémoire use figure que nous avons vue, et ΊΤΟ C'est un desini, une figure quelconque, même qui n'existe pas dans la nature, un moustre, tel qu'un cheval silé, un clien et nei têtes ; ΤΩ ΤΟ ΠΊΩΠ ΠΙΠΩς de toute figure. ΠΊΩΠ DE ΠΩΣ δάlir; un modèle, un simulaer, sel qu'on ce voyait beaucou que Égypte.

ו אות Nom de l'espèce poissonnière.

- g. Mais garde-toi et garde bien ton ame, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et de peur qu'elles ne sortent de ton cœur aucun des jours de ta vie; tu les feras connaître à tes enfans et aux enfans de tes enfans.
- 10. Le jour où tu fus placé devant l'Éternel ton Dieu au'Horeb, quand l'Éternel me dit: assemble-moi ce peuple; je leur ferai entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils seront vivans sur la terre, et qu'ils instruisent leurs enfans.
- rr. Yous vous approchâtes et vous vous plaçâtes sous la montagne ; la montagne était brulante en feu jusqu'au cœur du ciel : (dessous) ténèbres, nuages et obscurité.
- 12. L'Éternet vous parla du milieu du feu; vous entendiez une voix, des paroles, mais vous ne voyiez pas de ressemblance, seulement (vous entendiez) une voix.
- 13. Il vous annonça son alliance qu'il vous commanda d'exécuter, dix paroles, et il les écrivit sur deux tables de pierre.
- 14. Et à moi l'Éternel commanda en ce temps-là de vous enseigner des statuts et des droits pour que vous les exécutassiez dans le pays où vous allez passer pour le posséder.
- 15. Vous prendrez bien garde à vos personnes; car vous n'avez vu aucune ressemblance au jour où l'Éternel vous parla au Horeb, du milieu du feu,
  - 13. Dronn 1700 Les dia paroles, constituent l'alliance.
- 44. Banny l'Infinitif avec le pronous personnel de la deuxième personne; littéralement voirs faire, pour que vous les fassiez.

האלם: פרן הימקיש פוום נפר וחוד אקפם פעור מועף האלם להפטום להאלטלם אלם פאר! אל האלטל אלפי להאוט לאלט ביל האלטלם אלם פאר! אלה אלט הלרנה אלפי להאוט לאלט על היער ביל היער בינים אלן האלט לעורי היחף באלם לרן: פי הידר לכם אנבלנות! אינכם בהמנים לאף ללו : פי הידר לכם אנבלנות! אינכם בהמנים לאף ללו : פי הידר לכם אנבלנות! אינכם בהמנים לאף ללו : פי הידר אל בלונות! אלם בינים אנב בילים וחוד אל בלונות! אלם בינים אנב בילים בינים אלם בלונות! אלם בינים אלם בינים אלם האלט הלונות! אלם בינים אלם בינים אלם הלונות! הילונות הלונות הלונות! הלונות הלונות הלונות! הלונות הלונות הלונות! הלונות הלונות הלונות! הלונות הלונות! הלונות הלונות הלונות!

Neb., part. II, ch. 39), n'ont rien de trop, n'exigent ni retraite austère, ni abstinence, ni mortification physique, etc.

9. את כל הדברים או Septante ממדי אל בלי או הדברים וא Syriague de même.

O'REAGE OF THE RESPONDED THE SPEND OF THE SERVICE O

11. חחר חחר Sous, au pied de la montogne. בעד לב חשמים Jusqu'au cœur, au milieu du ciel. La même figure se trouve Il Sam., ch. 18. v. 14.

12. דרום קל פתגמין Une voix de paroles. Ounklousse קול דברים de sentences.

mens de l'Éternel votre Dieu, que je vous ordonne.

- 3. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à Baal-Péor; car tout homme qui était allé après Baal-Péor, l'Éternel, ton Dieu, l'a détruit du milieu de toi.
- Mais vous, attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes tous vivans aujourd'hui.
- 5. Vois! je vous ai enseigné des statuts et des droits, comme l'Éternel mon Dieu m'a ordonné, pour que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous arriverez pour le posséder.
- 6. Yous (les) observerez et vous les exécuterez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui, entendant ces statuts, diront: cette grande nation seulement est un peuple sage et intelligent;
- 7. Car quelle est la nation si grande qui ait des dieux si près de soi, comme (nous avons) l'Éternel notre Dieu dans toutes nos invocations à lui?
- 8. Et quelle est la grande nation qui ait des statuts et des droits équitables, comme toute cette doctrine que je vous propose aujourd'hui?
- תורך לפניחם Marchant devant èux , suppi, דורך לפניחם Un manuscrit hêbreu a 'קס après ce mot ; les Seplante, le Syriaque et la Vulgate Perpriment ישט בתפלדי מעות פעור ושם בשל A ceux qui rendaient un culte à l'àdot Peor. Voy. Nomb., ch. 25, v. 3 et suivans.
- 6. בי היא הכתרכם Car elle (l'observation de vos lois est) votre sagesse, prouve votre sagesse. Prouve sages sages et intelligent.
- קרב'ם · Ouuklousse traduit par le singulier קרב proclie, pour lui porter secours.
  - 8. צדיקים Justes, proportionnées. Ces lois, dit Maimonides (Moré

vélation. Après le retour de l'exil babylonien , on échangea l'ancienne écriture hébraïque contre l'écriture assyrienne ; on donna alors de nouveaux noms aux mois, tandis qu'auparavant on datait d'après la sortie d'Égypte. Le Talmud dit que toutes les fêtes, à l'exception du Kipour et de Pourime, seront abolies. De ces différentes explications, M. Creuzenach conclut que malgré cette défense d'ajouter à la loi, et malgré les explications talmudiques, la loi mosaïque est susceptible de modification. A ces réflexions de notre coreligionnaire, nous ajouterons que le Pentateuque antorise le commerce des esclaves, même hlancs ; est-ce à dire que cette réduction de la nature humaine à l'état de marchandise soit d'institution divine et doive durer à jamais? Comme dit Maimonides, la religion, la loi divine est éternelle ; mais sa forme, le culte est essentiellement variable. Adorer cette forme c'est encore de l'idolàtrie. Des paroles, des cérémonies, des jours peuvent en devenir l'objet aussi bien que des images sculptées. מתכם Le Samaritain ajonte מון aujourd'hui. Septante de même. לשמר A observer, c'est-à-dire, mais observez.

3. הראות שניכם הראות Vos yeux voyant, ont vu; snppl. הרא etaient coyant. Participe ponr le prétérit défini, comme Exode, ch. 10, v. 11, סבקשים אתם מבקשים vous avez été; Exode, ch. 13, v. 21,

Dennes - Gragle

l'occident, le septentrion, le midi et l'orient, et regarde de tes yeux, car tu ne passeras pas ce lardène.

- 28. Donne ordre à Iehoschoua, fortifie-le et renforcele, car c'est lui qui passera devant ce peuple, c'est lui qui leur fera prendre possession du pays que tu vois.
- 29. Nous demeurâmes dans la vallée, vis-à-vis de Beth-Péor.
- CH. IV. 1. Et maintenant, Israel, écoute les statuts et les droits que je vous enseigne pour (les) faire; afin que vous vivicz, que vous arrivicz, et que vous possédiez le pays que l'Éternel, Dieu de vos pères, vous donne.
- 2. N'ajoutez rien à la parole que je vous commande et n'en diminuez rien, afin de garder les commande-

fense dont il s'agit ici est uaturelle, parce que les lois divines ne sont pas soumises, comme l'ouvrage des hommes, au changementetà la modification : aussi admet-il comme un article de foi l'invariabilité de la loi. Mais le rabbi Joseph Albo, dans le livre intitulé Ikarime (principes), le combat sur ce point. Sans doute, dit-il, les lois diviues sont parfaites, mais dounées à des hommes, leur perfection est relative; puisque ces hommes peuvent ne plus se trouver dans la même situation où ces lois étaient parfaites pour eux. Or, les lois doivent ennoblir et perfectionner les hommes : elles doivent douc admettre des modifications qui les mettent en harmonie avec les hommes pour qui elles sont faites. C'est cette tendance de perfectionnement qu'admettent les lois religieuses des Israélites dans leur développement progressif. Et certes après taut de siècles les Israélites ne se trouvant plus dans les mêmes. circoustances, qui peut dire que la sagesse divine désende de changer des lois qui ue se rapportent plus aux mêmes circonstances? Le Pentateuque lui-même offre des exemples de ces changemens ; Dieu a tacitement défeudu à Adam et Eve de se nourrir de chair, et il en donne la permission à Noé après le déluge. Moïse défendit peu avant sa mort d'ériger des stèles, et pourtant il en avait élevé lui-même après la ré29. N'22 IUII Nous demeurâmes à Gaï. N'2 Signifie une vallée. Voy. Nomb., ch. 21, v. 20, înfrâ, ch. 4, v. 66, et ch. 34, v. 6. Ici il désigne un nom de lieu dont la description se trouve Nomb., ch. 21, v. 20. "IUID IUI Bell-Peor. Voy. Nomb., ch. 23, v. 28.

CH. IV. a. 1500 N7 Vous n'ajouteres pas. Presque la même expression se trouve infrà, ch. 13, v. 1. Ce verset, mal compris, a frappé de paralysie le culte israélite. Voici ce qu'en dit M. Creuzenach dans son ouvrage intifulé Thoring (Francfort, 1833), p. 107. Le Talmud donné à cette défense une signification d'après laquelle elle ne s'opposerait aucune merit au développement de la religion, et qui ne rendrait pas impossibles les améliorations que le temps réclame. D'après cette explication, il serait permis à ceux qui sont chargés de veiller aux intérêts de la religion. de prendre en tont temps les dispositions que rend indispensables le besoin du meintien de la religion. Seulement il ne faudrait pas que les cérémonies fussent augmentées ou diminuées dans le nombre des objets que demandent les cérémonies ; par exemple, dans les plantes à offrir à l'occasion de la fête des Tabernacles (voy. Lévit., ch. 23, v. 40); il ne faudrait pas qu'il y en eût cinq ou trois au lieu de quatre, mais qu'il serait licite d'augmenter le nombre des jours de fêtes, parce qu'au moment de cette augmentation on ne s'en aperçoit pas. Il faut en convenir, cette interprétation talmudique n'est pas en harmonie avec les paroles du texte de l'Écriture. Maimonides, qui ne fait pas mention de la distinction talmudique, observe, dans son Moré Nébouchime, que la détemps-là, savoir: tes yeux ont vu ce que l'Éternel votre Dieu a fait à ces deux rois; ainsi l'Éternel fera à tous les royaumes vers lesquels tu vas passer.

- 22. Ne les craignez point, car l'Éternel votre Dieu, c'est lui qui combat pour vous.
- 23. En ce temps (aussi) je suppliai l'Éternel, en disant:
- 24. Éternel! Dieu! tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante; car quel est le Dieu au ciel et sur la terre qui fasse comme tes œuvres et comme tes actions fortes?
- 25. Oh! que je passe et que je voie le bon pays qui est au-delà du Iardène, cette bonne montagne et le Libanone (Liban).
- 26. Mais l'Éternel fut irrité contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point; l'Éternel me dit : c'est assez, ne continue pas de me parler encore de cette affaire.
  - 27. Monte au sommet du Pisga, lève tes yeux vers

eal appelé par les grammairiens emphasique, et exprime le souhait, le déair. Illil 2007 1918 Cette montagne, celte contrée fertile remplie de montagnes. En Orient il y a ordinairement manque d'eau dans le plat pays, et abondance de sources et par conséquent fertilité sur les montagnes. Il s'agit ici des montagnes du Liban, de la Galilée, contrée fertile.

בי. אל Le Samaritain ajoute עלה

ם השלה אלוולם הא פגלתם לפם: אלוולם לשל הפללים האלה כך יעשה יהורה לכר החלם לשל הפללים האלה בריעשה יהורה לכרי

פֿבֿבֿר נוֹשִׁי: 2. אָלִייּ וֹרִאָּשׁ בּפֹּלִינֵּי וֹאֵׁאָ אֵנֹהֹנּ יִּשִּׁי אָלָי נְאָשֵׁׁי יִּשְׁנִי אַלְיַ רַבּלֵּבִּ אַרְ שִׁיִּשְׁ בַּבֹּר אָלִי אָנִי אַלְי נִאָשׁׁי יִּשְׁנִי אַלִּי רַבּלְּבִּי אַרְ בַּאַמֹּרִ בִּיבְּי בַּעְּרָ אַלְּבָּי וֹהְאָ אַפֹּלְּ בַּלְּאָלֵא וֹ בַּשְּׁבָּי אַשְּׁבְּ בַּאַמֵּי בִּיבְּלְּוֹ אַיְשְׁיִבְּי בַּאַלֵּבִּ אַ אָשְׁבָּי בַּבְּלֵבְ בַּלְּאָלֵא וֹ בַּשְׁבָּי אַשְּׁבְּ בַּעְּמִים בְּעָבִיר בַּיִּבְּי אַרְ אַבְּבְּי אָשְׁי אַאָּשְׁי אָשְׁבִּ בְּלְּבְּעָבְּי בִּעְּבְּי בִּעְּבִּי אַרְ בַּבְּעָבִי אַלְּבִּי בְּעָבְּיבְּי אָשְׁבְּבִּי בְּעָּבְּי אַבְּבְי בְּבְּעָבְּי בַּבְּעָבְי אַבְּבְּיִי בְּעָבְּי בְּעִבְּבְּיִ בְּעָבְּיִי בְּעָבְּיִבְּי אַבְּבְּיִי בְּעָבְּי

<sup>33.</sup> JATIANI Bacine Jair der fasonable, suivi de 'Na insoquer la fascuer, la miséricorde; j'avais invoqué la miséricorde. Le futur changé en passé a souvent le sens du plusque-parfait. Ounklousse: 17/371 je prini. RVIII 1732. Dans ce temps. Lors de la victoire sur Si'hone et Og. Voy. Nomb., éb. 11, v. 24.

<sup>14.</sup> חודני The Deux manuscrits portent Din'th חודני Septante Vatican Ki,n e A, Eternel Dieu; Alex afın Ki,nı, Eternel, Ticenel, Ticenel, Ticenel, Ticenel, Ticenel, Ticenel, Ticenel, Ticenel, Austrian Barrell, Aller Barrell, Ticenel, Aller Barrell, Ticenel, Ticen

<sup>25.</sup> אעברה Que je passe, je (t'en ) prie. Le ה qui termine אעברה

nai depuis le Guilad et jusqu'au torrent d'Arnone, le milieu du torrent et la limite, et jusqu'au torrent de labok, frontière des enfans d'Amone;

- 17. La plaine, le Iardène et la limite, depuis Kinereth jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, au bas d'Aschdoth de Pisga, à l'orient.
- 18. Je vous ordonnai en ce temps-là, savoir : l'Éternel votre Dieu vous a donné ce pays-ci pour héritage; vous passerez équipés devant vos frères, les enfans d'Israel, tous hommes vaillans.
- 9. Seulement vos femmes, vos petits enfans, et votre bétail [ je sais que vous avez un bétail considérable], demeureront dans vos villes, que je vous ai données,
  - 20. Jusqu'à ce que l'Éternel ait donné du repos à vos frères comme à vous, et qu'eux aussi possèdent le pays que l'Éternel votre Dieu leur donne au-delà du Iardène. Vous retournerez (alors) chacun à son héritage que je vous ai donné.
    - 21. Et à Iehoschoua (Josué) je commandai en ce

des montagnes qui semblent se répandre, ou les torrens qui se précipitent du haut des montagnes. Voy. Tupk Nomb., ch. 21, v. 15, et infra, ch. 4. v. 49. Les Septante ne traduisent pas n'iune, et la Vulgate a rudices. INIDNOy. Nomb., ch. 21, v. 21.

- 18. מאתכם A vous. Aux fils de Reoubene et de Gad. אחתם Yoy. Homb., ch. 31, v. 3. בני חיל Enfans de la force, des hommes forts. Yoy. Exode, ch. 18, v. 21., 1 Sam., ch. 14, v. 52.
  - יובעתי ... לכם ..g ידעתי Ces mots forment une phrase incidente.
- בו. לכן Ce mot ne se trouve ni dans le Samaritain ni dans six manuscrits hébreux, et la Vulgate ne l'exprime pas non plus. אל היכם Ne se trouve pas dans le Samaritain.

- v. a). Il demessait pont-être près d'un pont sur le labok ou un antre fleuve. ¹/\(\text{TJJDT}\) Moocho est, selon Michsellis, Schaubek, en Arabie. ¹/\(\text{PW}\) 1711 Voy. Nomb., ch. 3.2; v. 41. DINN No peut se rapporter à ¹/\(\text{PJ}\) 1711 mais à un antre mot, peut-être min que l'écrivain avait dans la peusée. Illi DIN 1715 Josqu'à ce jour, est évidemment une glous d'une main étrangère et postérieure à Mooché, dont la mort suivit de près l'occupation de ces pays, qui eut lien dans la dernière année de sa vie. Voy. Nomb., ch. 3.5; v. 40, où se trouve le récit du même événement sans les mots 1717 DIN 175.
- 16. יבכול הברל Les limites Interieures du fleuve. L'Arnone fait jusqu'à son embouchure dans la mer Morte un grand cercle. Cest cette partie interieure qui appartenait à Reoubene. Houbigans joint comme le Samaritain le 1 de יון בל יו
- 17. אנורות Kinereth. Voy. Nomb., ch, 34, v. 11. חלם ער La mer de Sel, la mer Morte. משור Ounklousse משור effusion. Ce sont les pieds

Rabbath des fils d'Amone? sa longueur est de neuf coudées, sa largeur de quatre coudées, de coudée d'homme.

- 12. Nous primes possessionen ce temps-là de ce pays, et je donnai à la tribu de Reoubene et à celle de Gad, depuis Arocr, qui est sur le fleuve d'Arnone, la moitié de la montagne de Guilad.
- 13. Et je donnai à la demi-tribu de Menasché le reste de Guilad, tout le Baschane, le royaume d'Og, toute la contrée d'Argob [tout le Baschane était appelé le pays des Rephaîme].
- r 4. Yaïr, filsde Menasché, prittoute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière du Geschouri et du Machathi; il les appela d'après son nom le Baschane, du 'Havoth Yaïr, (nom qu'ils ont) jusqu'à ce jour.
  - 15. A Machir je donnai Guilad.
  - 16. A la tribu de Reoubene et à celle de Gad je don-

six coudées, par la raison, dit-il, que les lits sont ordinairement un tiers plus long que les personnes pour qui ils sont faits.

- 1. ΠΕΙΣΙ [3] "WW Yai", fils de Menaschi petit-fils par le fils de Menaschi voy. Nomb., ch. 3., v. 41. Ce n'est pas le même laïr que celui qui fut iuge du prouple hebreu-Voy. Jug., ch. 10, v. 3. "Τυχιπ Geschour". Septante Γαγγατ), les Guirgaschéms. Ils habitaient près des Geschour-fenas et les Philistina. Voy. 1 Sam., ch. 2, v. 8. "Tuχι Signifie pont, en hébreu, comme dans les dialectes qui ont de l'affinité avec cet idiome. Tuχιχ Dout Il s'ajet i cit était un peuple à l'oriental Jourdain, près de Guillad. Voy. Jos., ch. 1, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, près de Guillad. Voy. Jos., ch. 1, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 3, ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 3, ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 3, 1 Chr., ch. 2, v. 5; ch. 3, v. 5; ch.

peut signifier ici cercueil. Il ajoute: Il est peu probable que Mosché ait écrit lui-même ce passage. Mort peu après ce combat, Mosché ne nonvait être instruit de ces particularités, qu'on pouvait seulement connaître anrès la prise de Rabbath, par David (II Sam., ch. 12, v. 26), Cette opinion est partagée par Rosenmüller. On sait que ce passage est nn des douze mystères mentionnés par Aben Esra. חלה Samaritaine אלה, de même plusieurs manuscrits hébreux, et tous les interprètes, paraissent avoir lu ainsi. Les Septante traduisent istà, voilà. Michaëlis pense que חקר est pour זקר est-ce à lui, comme si l'écrivain disait d'un ton de doute, est-ce là le lit? ברבת A Rabbath, capitale des Amonites, située près du fleuve labok. Prise par Ptolémée Philadelphe, elle fut appelée ensuite Philadelphia. Abulfeda l'appelle Amman, et les Grecs l'appelèrent Paccinapuara , Rabbatamana. Les Sept. toutefois traduisent ici in Ti axia tan vitt auman, dans le fort des fils d'Amman. Michaelis conjecture qu'Og, blessé, fut apporté dans la capitale des Amonites, où il mourut, et où se trouva par conséquent son cercueil (ערשו) אמת איש Le coude d'un homme, l'avant-bras, sixième partie de la taille de l'homme. Ounklousse לאמת מלך le coude du roi, comme nous disons le pied du roi. Aben Esra dit que c'est simplement le conde d'un homme quelconque. Selon Maimonides (Moré Neb , part. II, ch. 47), Og avait ent pas de villes que nous ne leur prissions; soisante villes, toute la contrée d'Argob, (formant) le royaume d'Og, à Baschane.

- Toutes ces villes, closes de hautes murailles, de portes et de barres, outre les villes non murées, en trèsgrand nombre,
- Nous les mîmes à l'interdit, comme nous avions fait à Si'hone, roi de'Heschbone; mettant en interdit toute la ville, hommes, femmes et petits enfans;
- 7. Et nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes.
- 8. Nous primes en ce temps-là le pays des deux rois qui étaient en deçà du Iardène, depuis le torrent d'Arnone jusqu'à la montagne de 'Hermone;
- 9. [Les Tsidonime (Sidoniens) appellent Hermone, Schirione, et les Amoréens l'appellent Schnir].
- 10. Toutes les villes du plat pays, tout le Guilad, tout le Baschane, jusqu'à Salcha et Édréi, villes du royaume d'Og, à Baschane.
- 11. Car Og, roi de Baschane, était le seul du reste des Rephaîme; voici, son lit, lit de fer, n'est-il pas à

10. בי חגלער (דוגלער) Toute la partie de Guilod qui avait été soumise à Og, car il ne possédait pas toute la province. Voy. rersets 12 et 13. המלכם. Salcha, ville que Burkhard (Travets in Syria, p. 99) appelle Salka. ייין ארוים איין ארוים ארוים איין ארוים איין ארוים ארוים ארוים איין ארוים אר

11. D'ND'H Géanz. Voy. ci-dessus, ch. 2, v. 11; Gen., ch. 14, v. 5, et Jas., ch. 13, v. 12. D'H Lit, berceux; selon quelques-mus, parce que, jeune, iţ eiat dêja is fort, qu'll brisait en se couchant tout autre berceau qu'un berceau de fer; ce qui est puéril. Ps. 6, v. 7, ce moi est appliqué à un lit. Vater dit que ce mot, d'après l'analogie arabe, 7, v.

לבלור מלף הפלן נמאף מלור טיפאום וודי חתף דר פללי ואינית אול ממלכי עוד פלמן: ... פו 
דר פללי ואינית אול ממלכי עוד פלמן: ... פו 
דר מלים ואינית אול וממתר ולכר בינית ובליה 
דר מים בינית מיבלי לטימו שלו ודימי מלאר 
דר מים בינית ונפאר בינית בינית שלו המלו בינים 
דר מים בינית ונפאר ! נכר בינית המקן בינית בינית 
דר מים בינית ונפאר ! נכר בינית המקן בינית בינית 
דר מים בינית ונפאר ! נכר בינית בינית בינית 
דר מים בינית ונפאר ! . נכר בינית בינית 
דר מים בינית בינית 
דר מינית 
דר מיית 
דר

samaritaine πιζική γε' είν τέγεβε, dont parle Josèphe (Ant. XIII, 23).
comme d'an château dans le pays des Gerasenes, Selon Aben Eara בוי אונו לה בי אונו

- 5. אוח De פרו ce qui est détaché, ouvert. Les villes du pays plat, par opposition aux villes fortifiées, fermées.
- 6. Dann Infinitif pour un passé.
- 8. [C) Π΄ Π΄ ΤΙ [C) Ν΄ ΤΙ ID Sephante ἐκὰ τοῦ χρικέβου 'ληθε καὶ lare, 'λημέκ, ἀρμείε to trent Amone et jusqu'à Aemone. Le texte alexandrin n'a pas καὶ, et pour 'λημέκ, Grahe propose' λημέκη, comme si ητ faisait partie du mot suivant; l'édition d'Alde a ἐρου 'λημέκ. 'Hermone et le mont Liban sous lequel le Jourdain prend sa source; il est appelé aujourd'hni par les Arabes la montagne de Neige, μ' ΤΟ Τ΄ Ν΄ Τμ. ματα que le sommet en est constamment chargé de neige; '120' (verset 9), signifie neige en kelannée, et en allemand Θφακ (lar'hi). Le mot D'II signifie en arabe le sommet de la montagne.
- 9. שניק Et שניק significut tous les deux cuirasse. Les hautes montagnes étaient la défense de ceux qui demeuraient à l'entour. Une montagne de la Magnésie porte le nom de 66/s, cuirasse. Abulieda appelle Snir (עניר) la partie septentrionale du Liban, l'Antiliban

d'Arnone, et la ville, qui est dans le torrent, jusqu'à Guilad, il n'y eut pas de ville qui fût trop haute pour nous; l'Éternel notre Dieu livra tout devant nous.

- 37. Sculement tu ne t'es pas approché du pays des enfans d'Amone, ni d'aucun endroit qui touche le torrent de Iabok, ni des villes de la montagne, de tout ce que l'Eternel notre Dieu neus avait défendu.
- Cs. III. 1. Nous nous tournâmes, et nous montâmes par le chemin de Baschane. Og, roi de Baschane, sortit contre nous, lui et tout son peuple, pour le combat, à Édréi.
- 2. L'Éternel me dit: ne le crains pas, car je l'ai livré entre tes mains, ainsi que tout son peuple et son pays ; tu lui feras comme tu as fait à Si'hone, roi d'Amori, qui demeure à 'Heschbone.
- L'Éternel le livra entre nos mains, ainsi que Og, roi de Baschane, et tout son peuple; nous le battimes au point de ne pas lui laisser de reste.
  - 4. En ce temps nous primes toutes ses villes ; il n'y

CH. III. 1. [237] · Voir sur les événemens dont il s'agit ici, Nomb., ch. 21, v. 33.

3. בלתי Littéralement jusque non. בלתי Est un adverbe suivi d'un passé. Voy. Josué, ch. 8, v. 22.

זלולב, איז-לריתלת פֿתר וווא לא וווליון לאלי.
 זלולה איז-לריתלת ופֿתר וווא לא וווליון לאנה.
 זלאו וואריללת ופֿתר ער פּלתר פֿתאר לא איז אפר ווארילון פֿתרון פּלתר פֿת איז אפר ווארילון פֿתרון פֿערון פֿערון

36. אַרַייִי אַר Nomb., ch. 33, v. 54, Voy. fn/ra, ch. 3, v. 12, et 2056/et. 13, v. 9. השט Littéralement la lèvre, la côte, le rivage. היינות במינות במינות

39. Any Tune t'es pas approché; changement de personne; ici à la deuxieme du singulier, et dans les précédens versets à la première du pluriel. 17 19. Suppléer devant ces mots 'bk du commencement de ce verset. 71 La main, le rivage, comme ABW du verset précédent. Voy. Exode, ch. 3, v. 5; Nomb, ch. 2, v. 17, et Issie, cb. 58, v. 8. 7171 1717 Les villes de la montagne. Les Amonites avaient fortifié leurs frontières. Voy. Nomb., ch. 21, v. 24, TIX Aouit défendu d'attaquer. Le verbe MY a aussie ce sens infrà, ch. 4, v. 23, et Gen., ch. 2, v. 16, et ch. 3, v. 11.

\_ . . . Croyle

jusqu'à ce que j'aie passé le Iardène (pour entrer) au pays que l'Éternel notre Dieu nous donne.

- 30. Mais Si'hone, roi de 'Heschbone, ne voulut point nous laisser passer par son pays, car l'Éternel ton Dieu avait endurci son esprit et roidi son cœur, afin de le livrer entre tes mains, comme (c'est) aujourd'hui.
- L'Éternel me dit : vois, j'ai commencé de te livrer Si'hone et son pays; commence à posséder, à posséder son pays.
- Si'hone sortit contre nous, lui et tout son peuple, pour le combat, à Ja'hats.
- 33 L'Éternel notre Dicu le livra devant nous; nous le battîmes, lui et ses enfans et tout son peuple.
- 34. Nous primes en ce temps-là toutes ses villes, et nous détruisimes toute la cité complètement, hommes, femmes et enfans; nous ne laissâmes pas de reste.
  - 35. Seulement nous pillâmes les bêtes pour nous, et le butin des villes que nous avons prises.
- 36. Depuis Aroer, qui est sur le bord du torrent Noa'h, agriculteur, commença et planta, pour commença à planter. Voy. Nomb., ch. 22, v. 6.
- 33. [31 Racine fil2], futur changé en passé. [32] Son fils; et selon le keri (note marginale) [32] ses fils. Les anciens interprètes, que Mendelsohn a suivis, expriment le pluriel. La même variante se trouve infra, ch. 33, v. 9.
- 3.6. D'ALTI Nous les découdantes à la mort. Voy. Nomb., ch. 31, v. 2.3. D'ID Adverbe (recine DID) n'informent. Outhlosse traduit (PST)21 des hommes, ainsi, toute la ville des hommes, pour, tous les hommes de la ville; cet un hypallage, fréquent dans cette espèce de construction. Voy. Létric, ch. 13, v. 4.
- 35. בדונו לנו Nous avons pille pour nous; à suppléer également à la fin du verset.

ici ת"dala pour עקיד Séir; entendant sans doute par là cette région qui est nommée Ps. 83, v. 8, בבל , nom qu'elle porte encore aujourd'hui.

30. 13 Par lui, par son pays. Ounklousse dit MONINIA par ses limites. MUDIT A endurci. YOM A fortific. La différence entre ces deux
verbes paralt être que le premier indique un endurcissement volontaire ou involontaire, mais le second, une résolution prise après cet
endurcissement, et fortifiée par la réflexion. TIM DUO Comme en ce
jour, il est arrivé, accompli; voy. une semblable expression infrés.
ch. 4, v. 20, et Genèse, ch. 50, v. 30.

 qui, ayant entendu ta renommée, trembleront et seront en angoisse à cause de toi.

- 26. J'envoyai du désert de Kedemoth des messagers vers Si'hone, roi de 'Heschbone, (avec) des paroles de paix, savoir:
- 27. (Permets) que je passe par ton pays; sur le grand chemin, sur le grand chemin, j'irai; je ne me détournerai ni à droite, ni à gauche.
- 28. Des vivres, tu m'en vendras pour de l'argent, et je mangerai; pour de l'argent tu me donneras de l'eau, et je boirai; seulement que je passe à pied;
- 29. Ainsi que m'ont fait les enfans d'Esave qui demeurent à Séir, et les Moabites qui demeurent à Or;

qui marquent effet ou action , espriment ordinairement l'idée de promesse ou de concession. I Sam., ch. 14, v. 36. מית הודר l'August ne ferons pas que quelqu'un d'eux (des Philistins) reste. Cest-àdire, nous ne lui permettrons pas de rester, Jérém., ch. 10, v. 1.5 2/12/p. 12/p. 13/p. Ne m'offer pas dans la longanimiet, c'est-à-dire, ne sois pas tellement longanime envers mes ennemis pour qu'ils me consument.

39. ΤΟΡ ΊΔ) ΤΟΡ ΊΦΕΝ Comme ils ont fait aux enfant al'Esanc. Co passage est difficile à concilier avec eq ne nous lisons Nomb., ch. 30, v. 14—21, on nous voyona que les Édomites refuserent le passage par, leur pays aux Hébreux. Les commentateurs ont cherché à aplanir cette difficulté. Larbi dit que la comparsion a seulement rapport à l'achat de vivres qu'on leur accordait; d'autres prétendent que les Édomites out accordé le passage aprèl. Favoir refusé, imais outre que rien ne justifie cette supposition, elle est inutile, dit Rosenmiller, car les fils d'Ésance, dont il s'agit cit, sont differens d'Édome, dont il est question Nomb., ch. 30, v. 14—21. Les premiers, qui labatisent les monstages appelées aujourd'hui ˈ№21 Guilori , ont accordé, à ce que conjecture Rosenmiller, le passage aux Haraélites, L'interpréte samaritain met Rosenmiller, le passage aux Haraélites, L'interpréte samaritain met

בתקלים בישלים בלח"ת אשר אלופר אירוב אינונון ברללים אינו במקלים בישלים בלחלים או מה בבתקלים בישלים בלחלים האינונון ברללים או מה בציאה אינונון האינונון בלחלים בל

ritain et un manuscrit hébreu ont יחוד comme au verset précédent; Septante de même יובעניים השמים החות בל חותה בל חותה Sous tout le ciel, hyperbole; il s'agit seulement des nations voisines des Hébreux. שמע De שמען contendre, ta renommée.

- 16. ח'דשר J'emoire; futur changé en passé. Michaelis traduit/'ooide mopré, sans doute pour lever la contradiction qui se trouve entre
  l'ordre d'attaquer Si'hone, et les propositions passibles qu'on lui faitMais, dit Vater, rien n'oblige à cela. L'écrivain peut avoir omis de
  Mais, dit Vater, rien n'oblige à cela. L'écrivain peut avoir omis de
  parler dans le verset 4 de la circonstance de tenter d'abord les voies
  de la douceur. Iar'hi explique cette ambassade de la manière suivante.
  Il prend m'DTP comme venant de DTP précéder. C'est de la Torah, ditil, qui a précédé (n'DTPP) le monde, que y'ai pris l'idée de cette
  ambassade, quoique sachant qu'elle n'aura pas de résultat Dieu a auns
  présent la Torah à Esset et à lischmail, quoju'ni set qu'ils ne l'accepteraient pas. M'DTP Due c'oir de l'Orient; ce désert échut en partage à
  Recubene. Voy. Jos., ch. 13, v. 18; Nomh., ch. 21, v. 20. Cette ambassade serait partie de Gaï, dans les plaines de Mosh. Il est question
  de Gaï, m'n'a, ch. 3, v. 29, et ch. 4, v. 46. D'TP T'DT Des peroles de
  poir. Voy. Nomb., ch. 21, v. 21, 22.
- 27. TITE Sur le chemin, sur le chemin. Cette répétition de mote est un hébraisme qui indique la continuation. Il s'agit ici d'un trajet non interrompu. Voy. une expression semblable, Gen., ch. 39, v. 10; Exode, ch. 16, v. 21, et ci-dessous, ch. 28, v. 43.
- 28. משכרני Du Hiphil, tu me feras acheter ou briser, c'est-à-dire appréte-moi, permets-moi d'acheter. Voy. Gen., ch. 47, v. 14. Les mots

- 20. Il (ce pays) est aussi réputé pays des Rephaime; les Rephaime y avaient demeuré auparavant, et les Amonime les appelaient Zamzoumime.
- 21. C'était un peuple grand, considérable, et de haute stature, comme les Anakime. L'Éternel les détruisit de devant eux; ils les dépossédèrent, et ils s'établirent à leur place;
- 22. Comme il avait fait aux enfans d'Ésave qui demeursient à Séir, quand il fit détruire le 'Hori devant eux; ils les dépossédèrent, et ils s'établirent à leur place, jusqu'à ce jour.
- 23. Les Avime qui demeuraient à 'Hatsérime jusqu'à Aza, les Kaphtorime sortis de Kaphtor, ils les détruisirent, et s'établirent à leur place
- 24. Levez-vous, partez, et passez le torrent d'Arnone. Vois , j'ai livré entre tes mains Si'hone, roi de 'Heschbone, l'Amori et son pays; commence d'en prendre possession, et fais-lui la guerre.
- 25. En ce jour-ci je commencerai à jeter la frayeur et la peur de toi sur les peuples (qui sont) sous tout le ciel,

22. MUU Septante Vatican et Complut i מינויפגר, ils firent. Alex. et Ald. i מינויפגר, il fit. אחרות Yoy. Gen., ch. 36, v. 20.

- בוצרום, Can, ch. 25. v. 16. Septante Vatican et Complut 'Arrivà', Assedod'; Alex, et Ald', Arspor, Asserod, בירוחום Kaphtorine Voy, Gen., ch. 10, v. 14. Ounklouses (אובר בירוחום Kaphtorine Voy, Gen., ch. 10, v. 14. Ounklouses (אובר בירוחום Kaphtorine D'y) Proprement des habitans de ruines. Voy, Josué, ch. 13, v. 3, et ch. 18, v. 23.
  - 24. Inip Levez-vous. Voy. cet événement, Nomh., ch. 21, versels 13 et 21, où plusieurs expressions d'ici sont expliquées.
  - 25. Tok Je commencerai, Racine 77n au futur du Hiphil. Le Sama-

שלם שנה אחר של פשב היארשל את פולות היארשל או היארשל את היארשל את היארשל היארשל את היארשל או היארשל היארשל

20. THE Selon Gueddes, ce verset et les deux suivans seraient encore une interpolation qui interrompt la parole de Dieu, et la suite du verset 19 serait le verset 24 suivant. Vater, tout en disant qu'il est peu probable que Mosché soit lui-même auteur de ces fréquentes parenthèses, n'approuve pourtant pas Gueddes qui les rejette du texte. Il serait impossible, dit-ii, de distinguer aujourd'hui ce qui est réellement de Moïse d'avec ce qui appartient à ses éditeurs. מומים Zamzoumime. Septante Vatican. Ζεχομμίν; édition d'Alde et Complut. Zoumer; mais le texte alexandrin a Zouloumer. Selon Michaelis, il s'agit d'étrangers venant de la Mècque en Arabie, parce que DIDI est le nom d'une fontaine célèbre près de la Mècque. D'autres croient que ce sont les mêmes que les Difff Gen., ch. 14, v. 5. Saadias paraît dériver ce mot de DDI penser, entreprendre; il traduit les hommes qui entreprennent de grandes choses. Ounklousse משבני de même signification, D'autres disent : des hommes superbes ; de l'arabe Di porter la tête haute, être superbe; des géans.

21. D'11 Et élevé. Ounklousse appni et fort. Septante Vatican et Complut sei d'onerénses signi, et plus prissant que vons. Le texte alexandrin n'a pas signi; le texte d'Alexandrie a sei irqués, et puissant. Vulgate procere longitudinis, d'un grande taille.

- 11. Les Rephaïme sont réputés, eux aussi, comme des Anakime, et les Moabites les appelèrent Emime.
- 12. A Seir demeuraient auparavant les 'Horime; mais les enfans d'Ésave les en dépossédèrent, les détruisirent de devant eux, s'établirent à leur place, ainsi que l'a fait Israel du pays de son héritage que l'Éternel leur avait donné.
  - Maintenant levez-vous, et passez le torrent de Zered. Nous passâmes le torrent de Zered.
  - 14. Letemps que nous avons marché depuis Kadesch-Barnéa, jusqu'à ce que nous eûmes passé le torrent de Zered, fut de trente-huit ans, jusqu'à la disparition de toute la génération des gens de guerre du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré.
- 15. La main de l'Éternel fut aussi contre eux pour les détruire du milieu du camp jusqu'à leur disparition.
- Et lorsque tous les gens de guerre furent consumés par la mort du milieu du peuple,
  - 17. L'Éternel me parla, savoir:
- Tu passes aujourd'hui la frontière de Moab, (savoir) Or.
- 19. Tu approcheras vis-à-vis des enfans d'Amone; ne les traite point en ennemis et ne t'attaque pas à eux, car je ne te donnerai pas du pays des enfans d'Amone un héritage, car c'est aux enfans de Lote que je l'ai donné pour héritage.

11. DNOT Rephaims. Ounklousse [77] že (h ommes) forts. Septant.

rysparrs. I pse gions. Ce mat qui signife, Isaise, ch. 6, versets 14 et 19,

les mânes, désigne ici, comme Gen., ch. 14, v. 5, des hommes d'une
taille très-élevée, et dont le moit mânes indique leur lougue estise,

qui fait qu'ils se survivent en quelque sorte et sont les simulacres d'euxmémes. Le Samafitain n'a pas les mots DPDD ... UNEN — 12DTI

Du Niphal; ils sont comptés pour géans, comme les Anakims. Selon

d'autres, 2DTI signifie ici être considéré. DIPDD Anakime. Voy. Nomb.,

ch. 13, v. 2a, etc. 18, v. 33.

12. D'AT Les Horin habitaient Séis avant les Edomites, dans des demeures souterraines; voy. Gen., ch. 36, v. 20 — 30. Ben Ousiel dit RODI2/ es fomilles. Après D'I'D'B'' Il Samaritain ajoute D'I'D''' I'I'I' comme au verset 11. L'écrivain justifie l'expulsion des Kenlandens par des événemes analogues arrivés ches d'autres nations.

13. 777 Zered. Voy. Nomb., ch. 21, v. 12.

14. יבי המלחמה de קוד na finir, jusqu'à la fin, à l'extinction. אנשי המלחמה Les hommes aptes à la guerre. Voy. Nomb, ch. 31, v. 28. sert-ci; voilà quarante aus, l'Éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien.

- 8. Nous nous détournames d'auprès de nos frères, les enfans d'Ésave, qui demeuraient à Séir, du chemin de la plaine d'Eilath, et d'Etsione Gueber; nous nous en retournames, et nous passames par le chemin du désert de Moab.
- 9. L'Éternel me dit: ne tourmente point Moab, et ne commence point de guerre avec eux, car je ne te donnerai pas de son pays un héritage, car j'ai donné Or aux enfans de Lote pour héritage.
- 10. Les Emime y avaient auparavant demeure; un peuple grand, considérable et de haute stature, comme les Anakime.

le Samaritain et Saad. n'ont pas ce mot; ci-dessus verset 5, il ne se trouve pas non plus. אין Or, prise à Moab par Si'hone, et redevenue moabite ( Aben Esra ). Voy. Nomb., ch. 15, v. 28.

10. D'DKT Gueddes dit : les versets 10, 11, 12, paraisseut être une interpolation; ils interrompent les paroles de Dieu, qui recommencent au verset 13, faisant suite au verset q, d'autaut plus que les mots משר עשה etc., qui terminent le verset ום, représentent la conquête de Kenaane comme ayant déjà eu lieu, ce qui n'est pourtant pas; pour l'expliquer autremeut, il faudrait traduire par un futur les verbes עשה et נתן du verset וa, ce qui est difficile. Cette interpolation peut avoir été, ajoute l'auteur que nous citons, une note marginale, et avoir été transportée dans le texte par le rédacteur des mémoires de Moïse. Selon d'autres, ce serait ce dernier lui-même qui aurait ajouté cette glose; ce qui est peu satisfaisant. Le TRE dit aussi que les trois versets forment un passage incident. D'DKI Les Emime. Ounklousse 12ΠΩΝ effrayans. Septante 'Ounir. Voy. Gen., ch. 14, v. 5. סיים Se dit de l'espace en avant. Jérém., ch. 7, v. 24; ici c'est du temps, auparavant. Jos., ch. 11, v. 10, et ch. 14, v. 15. Ce mot vient de 73B towner. DIDIO Comme les Anakime, Vov. Nomb., ch. 13, v. 22.

qu'ils florissaient parmi eux, par les travaux du tabernacle. Voy. Exode n. 5, v. 20, מרולם אין דו l' le comuni te morche, ton voyage à traverx le grand désert. Cette expression exprime la faveur dont Dieu comble quelqu'un. Diptir pri l'Interprit Felous connaît la voit des justes, Pa. 1, 6 מרולן אין Par l'on amongué de rions; ne hobre ules mots qui expriment abondance on disette, se construisent avec l'accusatif. Vogen, ch. 27, v. 45; Exode, ch. 1, v. 7, Après everset le Samaria a מרולן בי מר

8. N'NK Eliath, appelée aujourd'hoi Akoba, ville stude sur la mer Rouge et célèbre par son commerce. David réunit cette ville à son corpame, Il Sam, ch. 8, v. 1, 5 sons le règne de Salomon, la navigation et le commerce des Hébreux florissaient dans cette ville ainsi qu'à Euion Gueber. Eliath redevient idoméenne, et Il Rois, ch. 4, v. 23 elle passe encore à la Judée jusqu'à ce qu'elle fut conquise par les Syriens, Il Rois, ch. 16, v. 6, Selon Eusèbe, elle vétait éloipnée que de dis milles de Petra, et selon Pline, elle était distante de cent cinquante milles de Gaza; elle adonné son nom an golfe danitique.) Estione Gueber. 732 (737 Ben Outiel dit le bourg du Coy. 732 Signifie coq. Voy. Nomb., ch. 33, v. 35.

9. מלחמה Racine צור ou צור serrer de près, assièger. מלחמה Guerre;

Google

- CH. II. 1. Nous retournâmes et nous nous dirigeâmes vers le désert, par le chemin de la mer Souf, comme l'Éternel m'avait dit, et nous tournoyâmes long-temps près de la montagne de Séir.
  - 2. L'Éternel me dit , savoir :
- Yous avez assez tournoyé cette montagne; tournezyous vers le nord.
- 4. Et au peuple ordonne, savoir : vous allez passer la frontière de vos frères, les enfans d'Ésave (Ésaŭ), qui demeurent à Séir ; ils auront peur de vous ; mais gardez-vous beaucoup.
- Ne vous attaquez pas à eux, car jene vous donnerai pas de leur pays même pour y imprimer la plante du pied; car pour héritage à Ésave j'ai donné la montagne de Séir.
- Vous achèterez d'eux des vivres pour de l'argent, et vous mangerez; l'eau, vous l'achèterez aussi d'eux, et vous boirez.
- 7. Car l'Eternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains; il a connu ta marche dans ce grand dé-

Signifie fjalement achter, voy. Gen., ch. 50, v. 8. N°D En arabe a la meme signification. N°D Signifie assis orusur (up), pent-lefte drive la mot helbreu), Ps. 40, 7, et, le sens de la phrase pent étre: vous pouvez orusur des puits pour boire de l'eux, mais avec leur consentrement et pour de l'argent. Le n'h dit que dans les les on dit n'D°D pour n'N°DD.

7. "" | TOYD | 73 Dans tout l'oworge de te mains. Schol Na'hmeni, il s'agit lei de richesse provenant de l'élève des troupeaux, du butin des ennemis vinieux. Mais Rosenmiller voit ici une preuve que les Israélites ne vivaient pas séparés des autres nations dont ils étaiént entourés, mais qu'ils faisaient commerce avec elles, et que de la leur vemait la richesse dont il est it question. Quant aux arts, nous voyons

demaindirigez-vous, et partez. אשר ישבות Que vous avez demeuré, dans le désert pendant les diverses stations; selon Aben Esra, il s'agit du temps qu'out employé les explorateurs.

- Cn. II. ב. במבן Nous fimes le tour, de במב , en errant dans le désert jusqu'à ce que nous nous retrouvâmes encore au midi. Voy. Nomb., ch. בו, v. 4. בין על ימים רבים. Des jours nombreux, plusieurs années.
- 3. חחר חחר רב לכם כב את חחר חור Littéralement assez pour vous énlourer, vous avez assez long-temps erré autour de cette montagne.
- 4. מראבן האף Four passant, sous-entendu Yill vous seret. Participe pour un fatur, comme Gen., ch. 6, v. 16, 1 Rois, ch. 4, v. 16, DNIR Fos fères, descendans d'Esal. 'IND DNIDED'I Observe-vous beaucoup; en quoi? c'est ce qu'explique le verset suivant. Les défenses touchant les Édomites, Moabites, Amonites, ne se trouvent pas au livre des Nombres.
- S. TILIN Hilhpool, de la racine m'I zeciler une querelle, procoquer une guerre, contre quelqu'un. Voy, Prov., ch. 28, v. 15. Du mot m'Il est déciré le mot français guerre, (D. Calmet.) Saad. ne les procoques pas "Il Eu arabe signifie il a été fort irrité. D'AND. Après ce mot le Samaritain (TUT) un héritage; un manuscrit hébreu et le Syriaque l'expriment de même III D'II D'II Jusqu'à l'emprénte de la plante du pied, pas la moindre partie.
  - 6. שבר תשברו Signifie acheter , comme Gen. , ch. 43, v. ב תכרו

battrons, ainsi que l'Éternel notre Dieu nous a ordonné. Vous ceignites chacun sonarme de guerre, et vous fûtes sur le point de monter sur la montagne.

42. L'Éternel me dit: dis-leur: ne montez pas, et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous, afin que vous ne soyez pas battus devant vos ennemis.

- 43. Je vous parlai, mais vous ne n'écoutâtes point; vous fûtes rebelles à la parole de l'Éternel, vous fûtes téméraires, et vous montâtes sur la montagne.
- 44. L'Amori habitant de cette montagne sortit au-devant de vous; ils (les ennemis) vous poursuivirent, comme font les abeilles, ils vous battirent à Séir jusqu'à 'Horma.
- 45. Vous retournâtes et vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'entendit pas votre voix et ne vous prêta point l'oreille.
- 46. Vous demeurâtes à Kadesch un temps aussi long comme le temps que vous (y) aviez demeuré.
- 43. אותה Nacioe דין su propre bouillir, et métaphoriquement i'emperter, Voy, fenn, ch. s. 5, v. sg. j'''t en arnès a la même signification. 44. יותכור אות יותכור אותה אינו ביינו ב
  - 46. מחר פנו ומעו Nomb., ch. 14, v. 25, il est dit מחר פנו ומעו איז יותשבו יות מחר פנו ומעו איז יות מחר פנו ומעו

description de l'enfant ignorant tontes choses se trouve aussi Jon., ch. 4, v. 11. Voy, aussi Issie, ch. 7, v. 14, et ch. 15, v. 16. Grotius cite à cette occasion un passage d'Homère 'lith y rès viu aud sité, l'aera. 'Erbhá en sul rà ziqua, vápes è' in viene la, j'ai connu les choses bon' nes et celles qui sont mauvoises; je fus auparavant un enfant ne sochant rim.

41. חודה Après ce motle Samaritain אל הזינן notre Dieu : deux manuscrits hébreux, les Septante et le syriaque, de même. An verset 43, après מי יחורה, le Samaritain a également אר חינה, mais il n'y a qu'un manuscrit hébreu qui soit dans ce dernier verset conforme au texte samaritain, les autres traductions sont comme le texte hébren. ותהגרו איש את כר"י מר חמתו Et vous vous ceignites chacun de ses instrumens de guerre. Le pronom suffixe se joint au dernier des mots construits. ותהינו Mot unique. Racine הוה regarder comme aisé, facile. De même en arabe חון. Ounk. ושריתון vous vous servites, préparâtes. Septante ovrafiosofirres, se joignant; Vulgate paratis, préparés. Il v en a qui traduisent par mépriser, regarder comme chose vile et facile. Michaëlis adopte cette version et suppose une ellipse : vous méprisates la parole de Dien, et vous vous disposates à gravir la montagne. Aben Esra dérive מתהיעו de ה שסוכי, mot dont les Israélites se servent en effet, Nomb., ch. 14, v. 40; vous vous montrâtes prêts. Voy. Nomb. ch. 14, v. 44; où, pour exprimer l'action des Israélites, il y a אויפער וו reconnaître pour vous un endroit pour camper; la nuit dans un feu pour vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et dans un nuage, le jour.

34. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura, en disant:

35. Si un homme parmi ces hommes-là, cette méchante engeance-là, voit le bon pays que j'ai confirmé par serment de donner à vos ancêtres...

36. Si ce n'est Kaleb, fils de Iephouné; lui le verra, et à lui je donnerai ce pays où il a imprimé (lepied), et à ses enfans, parce qu'il a persévéré à suivre l'Éternel.

37. Contre moi aussi l'Éternel s'est mis en colère à cause de vous, en disant : toi, non plus, tu n'y arriveras pas.

38. Iehoschoua (Josué), fils de Noune, qui t'assiste, c'est lui qui y arrivera; fortifie-le, car c'est lui qui fera hériter (le pays) à Israel.

39. Quant à vos petits-enfans, dont vous avez dit qu'ils seront du butin, et vos enfans, qui ne savent aujourd'hui ni bien, ni mal, ceux-là y arriveront, à eux je le donnerai, et eux le posséderont.

40. Mais vous , retournez-vous-en , et dirigez-vous vers le désert , par le chemin de la mer Souf.

4t. Vous répondites et me dites : nous avons péché contre l'Éternel ; nous , nous monterons et nous com-

39. אסר ריא ידען היום טוב ורע המה Ces mots manquent dans le texte samaritain. Peut-être parce que, Nomb., ch. 14, v. 3, ces mois as se trouvent pas non plus; mais בייבים 1922 quele Samaritain n'ome, pas, ne se trouver pas non plus dans l'enfroit cité des Nombres. Cette

36. אורון Le \text{\text{1}} est paragogique, car nous trouvons aussi ce mot sans \text{\text{1}}, \text{\text{\text{M}}} \text{\text{2}} A remph. Ce mot a ici nn sens adverbial \text{\text{v}} vow, Nomb., ch. \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\te}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{

37. 13 A moi. Voy. Nomb., ch. 20, versets 10 et 11.

ar arry Gring

révoltates contre l'ordre de l'Éternel votre Dieu.

- 27. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites : c'est en haine de l'Éternel contre nous qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, pour nous livrer dans la main de l'Amori, pour nous externiner.
- 28. Où monterons-nous? Nos frères ont fait fondre nos cœurs en disant: un peuple plus grand et (de) plus haute (taille) que nous; des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel; et nous y avons vu aussi les fils d'Anak.
  - Je vous dis : n'ayez point peur, et ne les craignez point.
- 30. L'Éternel votre Dieu, qui marche devant vous, c'est lui qui combattra pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous en Égypte, à vos yeux,
- 31. Et au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, dans tout le chemin où vous avez marché, jusqu'à votre arrivée dans cet endroit.
- 32. Et malgré cela vous ne crûtes point en l'Éternel votre Dieu,
  - 33. Qui marche devant vous dans le chemin, afin de

Ps. 95, 9. 193 איש את בנו Comme un homme porte son fils. Cette même image se trouve Nombres, ch. 11, v. 12; voy. aussi Exode, ch. 19, v. 4.

32. הובר חזות ברבר אות וברר הוא Et par cette chose. Ciuq manuscrits samaritains portent ברבר אות avec le n'interrogatif; Saad. traduit dans ce seus. Iar'hi explique (ברבר dans cette promesse; mais il est plus simple de dire: malgré cette sollicitude merveilleuse, vous n'avez pas cru en Dieu.

33. חחר ד ר מניכם Oui marchait devant vous, Voy, Exode, ch. 13,

<sup>26.</sup> אחחרות Yous fûtes rebelles. Le verbe אחם se construit souvent avec l'accusatif; voy. ci-dessous, v. 43; ch. g, v. 23; Jos., ch. 1, v. 18. של La bouche, l'ordre.

<sup>2).</sup> בעורת Four murmardies. de נון בין מע Niphal. Ces mêmes paroles te touvent Ps. 1.06, v. 25. חוורן אנגעד Par la haine de l'Elemed eavers nous. Le mot האושר de tre un infinitif ou un nom verbal, comme Gen., ch. 19, v. 20. הוא הוא הוא Par amour de lui, envers elle. Voy. aussi c'-desous, ch. 19, v. 30.

<sup>38.</sup> TIM De Re Oo, et signifie aussi quand; arriver à un endroit et atteindre un hut sont deux idées qui se confondent. IDDIT Ont liquifié, out désespéré notre cœur; racine DDD. Ce verbe a du rapport avec 11D aéécouler, et qui, au figuré, signifie défaillir. Voy. Jos., ch. 11, v. 9. Jérém, ch. 63, v. 23. D'DDJ Aux cieux; très-élevé. D'PDJ Géans. Voy. Nomb., ch. 13, veriets 22 et 23.

<sup>29.</sup> בא תערצון Ounklousse בא תערצון n'ayez pas le cœur brise.

<sup>31.</sup> ΤΟΝΤ Qui t'a porté. Septante àς τροφορρίου, comme il t'a clar. Ce του peut signifier lorsque, où; de même Nomb., ch. 20, v. 13,

que vous auriez à exécuter.

- 19. Nous partimes du Horeb, et nous marchâmes par tout ce grand et affreux désert que vous avez vu, par le chemin de la montagne de l'Amori, comme l'Éternel notre Dieu nous avait ordonné, jusqu'à Kadesch-Barnéa.
- 20. Je vous dis : vous êtes arrivés jusqu'à la montagne de l'Amori que l'Éternel, notre Dieu, nous donne.
- 21. Vois! l'Éternel notre Dieu a donné devant toi le pays; monte et possède-le, comme l'Éternel, Dieu de tes pères, t'a parlé, ne crains point et ne t'effraie point.
- 22. Yous vous approchâtes de moi tous, et vous dites : envoyons des hommes devant nous qui reconnaissent le pays pour nous, qui nous rapportent des nouvelles du chemin par lequel nous y monterons, et des villes dans lesquelles nous arriverons.
- 23. Cette proposition me parut bonne; je pris d'entre vous douze hommes, un homme par tribu.
- 24. Ils partirent, montèrent sur la montagne et arrivèrent dans la vallée d'Eschkol, et ils l'épièrent.
- 25. Ils prirent en mains du fruit du pays, le descendirent vers nous, nous rapportèrent une réponse et dirent: il est bon le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne.
  - 26. Mais vous ne voulûtes pas monter, et vous vous

cher en fouillant. Voir Josué, ch. 2, versets 2 et 3; Job, 23, 29. En arabe et en syriaque DEN signifie observer, fixer les yeux sur quelque chose.

<sup>24.</sup> ימבנו Les tournèrent. Le verhe מנה se dit des partans qui tournent le dos à l'endroit qu'ils quittent. וירנר Voy. Nombres, ch. 13, v. 24.

<sup>25.</sup> Dra Dans leurs mains, avec eux; voy. Gen., ch. 24, v. 10.

לוניה ילו לה בל האינה הלבע האינה את הלוני הילו לה בל האינה הלוני הלוני הליני האינה הלבע האינה את הלוני האינה הלבע האינה הלבע האינה הלוני הלא הלא הילוי הלוני הלא הלא הליני הלא הלוני הלונ

<sup>20.</sup> JON Je dis. Voy. Nomb., ch. 13, v. 1, et ch. 14, v. 40. Le récit est ici plus animé que dans les chapitres des Nombres; là l'ordre d'envoyer des explorateurs vient de Dieu; ici ce sont les Israélites qui en font la demande.

ארת התת שב de פשר ביד Aacine ביד Ann De חתה au propre tre brisé, au figure être troublé, effrayé.

ברכוב Yous tous. Ben Ouziel ajoute מכרכם avec confusion. Pou'ils explorent. Le verbe בחםר au propre signific fouiller, cher-

intelligens et connus, je les établis chefs sur vous, chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante, chefs de dix, et inspecteurs parmi vos tribus.

16. J'ordonnai en ce temps à vos juges, en disant : écoutez (les différends) entre vos frères, et jugez équitablement entre l'homme et son frère, et entre l'étranger.

17. N'ayez aucun égard à la considération en justice; petit comme grand, écoutez-les, ne craignez aucun homme, car le jugement est à Dieu, et la cause qui vous sera trop difficile, faites-la venir devant moi, et je l'entendrai.

18. Je vous ordonnai en ce temps toutes les choses

animaux réunis dans leur tanière s'appelleur (ביים) de là la crainte qui saisti, qui converge les forces vitales vers le cœur, est désignée par זון ב' Ainsi la différence de l'Illuzi e ffur? qui, tous les deux, expriment l'idée de crainte, etse distingent en ce que fixty est la crainte; l'homme peut la surmonter, parle sestiment du devoir; fittique est la figurque, elle saint d'une manière itrolotosiare; aussi n'y a-t-il pas ici וארון ה' ובר ולה מו surmonter, parle sestiment du l'une manière itrolotosiare; aussi n'y a-t-il pas ici וארון ה' ובר ולה מו sa seconde explication de 1712 n M7 dit: Ne fais pas rentere les paroles dans ton intérieur; et il renvoie à p'pɔ Juhk de Prov. 17 du fire du fire qui revient à ce que nous avons dit sur '' 12 (ארון ב') ב' pu' pre de la divinité et pour prononcer en son nom. Voy. Il Chron., ch. 19, v. 6; Exode, ch. 21, v. 6, i piges s'appelleut Dyl'ny dichime. Tupp '' DR (et sera du fille) et pries pois s'appelleut Dyl'ny dichime. Tupp '' DR (et sera duc, d'ifficile i voir Exode, ch. 18, v. 6) (et sera duc, d'ifficile i voir Exode, ch. 18, v. 6)

18. DJNN Four; au lieu de DININ eux. Tous les manuscrits portent DJNN. Il s'agirait donc de la promulgation sinaïque, et en effet Ben Ousiel dit NYDJND NATUR (De Conciouse; mais ce serait une mention bien concise, et d'après le verset 6 il serait question dans ce passage d'un événement qui aurait en lieu, après le départ de Sinaï. Selon Iar'hi il s'agit d'un ordre donné aux suffice.

לאמר כבלם פלרכון אלו והמולטו: 

עי לדינו כבלרכון אלו והמולטו: 

עי לדינו כבלרכון אלו המולטו: 

עי לדינו כבלר אות כב במהפס קארנום בוא נייניבל אמר אמר בוראלוו וכלר אמר במחלים במחלים בא הדיני והשליו וכלר במחלים בא הדיני בוראלוו וכלר אמר במחלים בא הדיני בוראלוו וכלר אמר במחלים בא הדיני במחלים בא הדיני במחלים בא הדיני במחלים בא הדיני בא ה

commentateurs le rendent ici comme gouvernant (מינות יודע למינות היינות של מינות היינות היינ

15. באמי שבמיכם Les chefs de vos teibus, de mille, de cent, etc. Voy. Exode. ch. 18, v. 15, où il est dit que Mosché les choisit. מיטרט האים Après ce met les Septadte ont sel inversignate, comme s'il y avait (בונים 19, v. v. 13. ביישט Voy. Exode, ch. 5, v. 46.

16. DUDDY For suffets, juges, cour qui venaient d'être institués. DUD Infinitif pour l'impératif, lar'hi dit entendant, comme Exode, ch. 20, v. 8. Le Samaritain a UUD entendez, impératif au pluriel; DUMR For frères, von prochains. PTE lei adverbe, justement, équitablement, on bien, vous jugeres avec ou selon la justice. YUL L'étranger de lui, de celui avec lequel il est en contestation.

U. Service of

ancêtres, à Abrahame, à lits'hak et à Jâcob, pour le donner à eux et à leur postérité après eux.

- Je vous dis en ce-temps là, savoir: je ne puis moi seul vous porter.
- 10. L'Éternel, votre Dieu, vous a multipliés, et vous voici aujourd'hui en quantité, comme les étoiles du ciel.
- 11. Que l'Éternel, votre Dieu, vous augmente mille fois autant que vous êtes, et qu'il vous bénisse comme il vous (l') a dit.
  - 12. Comment puis-je porter moi seul votre fatigue, votre fardeau et vos rixes?
- 13. Procurez-vous des hommes sages, intelligens, connus parmi vos tribus, je les placerai à la tête de vous.
- 14. Vous me répondites et dites : la chose que tu as proposée est bonne à exécuter.
  - 15. Je pris les chefs de vos tribus, des hommes sages,

pronom de la première personne, moi teol, DJATU — ATO Le cion pénible que vois me causez. DJATU — ATO Le fardeau, venant de NUJ poteto. DJATU De JT d'apute, rite; le fardeau que vous étes pour moi, et la dispute que vous excitez; voy. Nonh., ch. 11, v. 14, et Exode, ch. 18, v. 18, où cette répétition de Mosché est citée, comme ayant eu lieu dans une autre circonstance.

13.13Π Racine 3rt Jannes, posee, place; impératif da Kaf, deuxième personne plurielle sur la forme 1929, N(3); ce mot est irrégulièrement ponetué, car il faudrait 131 comme 231 Roth, ch. 3, v. 15. On le traduit ordinairement par di bien i dans ce sens le mot 0.5 à 2001s, qui suit, présuppose le verbe être ; ch bien i des hommes suges sont à 2004, you save des hommes suges, etc. Cepradant presque tous à 2004, you save des hommes suges, etc. Cepradant presque tous à

ment, j'ai donné devant oous, je vous l'ai livré. את הארץ Een Ousiel ajoute ומלוות faires, faires, des feux dejoie, et partage-le. בחד Aeux. Le Samaritain et un manuscrit hébreu n'ont ni מול חול li e 't conjonciti suivant.

9. R'ITT NDJ Dans se tempria ji i s'agit ici de ce que Mosché fit d'après le conseil de Jethro, son heau-père, voy. Exode; ch., 18, v. 10. On n'est pas d'accord si Jéthro est venu avant la promulgation sinaïque ou après. Selon la première opinion, l'institution des assesseurs (UDDID) a fellement précédé cette promulgation, puisqu'il est dit, ch. 13, v. 14, NTI, DID le lendemain. "DIN Racine DO proprement du Hophat, mais usité pour le futur du Kol. NEV Racine RUD poetre, à l'Infinitif.

10. DEM De IDH moici, avec le pronoun masculin de la deuxième personne plurielle. IUUUI 13DID Comme les étoiles du ciel, façon de parler, poisque les Isrellites, d'après le textemême, ne se montaient qu'à 600,000, nombre déterminé. Voy. Gen., ch. 15, v. S. 1. 3, D'C exerset est une phraise incidente qui interrompt le discours-

קסי Racine אָסי futur du Kal. מסס Comme oous êtes maintenant nombreux. אלף פעמים Mille fois, un grand nombre de fois.

איכה בה Composé de deux adverbes אילה פנה ולים ici, et réuni il signifie comment. C'est aussi une exclamation plaintive, voy. Isaïe, ch. 1, v. 21; Thren., ch. 1, v. 11. לברי De קבר Seul, avec le

montagne de Séir, jusqu'à Kadesch-Barnéa.

- 3. Ce fut dans la quarantième année, le premier (jour) du onzième mois, que Mosché parla aux cnfans d'Israel, ainsi que l'Éternel lui avait commandé pour eux;
- 4. Après qu'il eut battu à Édréi, Si'hone, roi d'Amori, qui demeurait à 'Heschbone, et Og, roi de Baschane, qui demeurait à Aschtaroth;
- En deçà du lardène, au pays de Moab, Mosché commença à expliquer cette doctrine, en disant:
- 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé au 'Horeb, en disant: vous avez assez demeuré près de cette montagne;
- 7. Tournezet continuez votre route, allez vers la montagne de l'Amori et vers les (lieux) circonvoisins, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée; au sud et sur le littoral de la mer; au pays du Kenâaneen et au Libanon (Liban), jusqu'au grand fleuve, le fleuve Perath (Euphrate).
- 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous; venez et possédez le pays que l'Éternel a confirmé par serment à vos

où vont être expliquée les motifs du long séjour des Israélites dans le désert : discours terminé ch. 4, v. 45. 371 'Horde ett une partie de la montagne de Sinaï d'où les Israélites péritrent 1 voy. Nomb., ch. 10, v. 11. 207 37 'Assez pour eouz ; voir une expression semblable, Nomb., ch. 26, v. 3, 7, 7.02 Raéine, 29' à l'infinitif, aujiet de la phrase; voy. aussi Exode, ch. 19, v. 1; Nomb., ch. 10, verset it 1, 12.

- ק. אם Racine הום tourner; אסן בילום אום partir; יוסטן מיטוג איטוג הוה איטוג פור מיטוג איטוג פוה, ch. יוסטן איטוג פוריים איטוג פוריים
  - 8. האה Litteral. oois, exclamation invariable. ראה Litterale-

אי ניהם אי באילו אאר נפל ושנו לפכונסט אינולים אי ניהם אי ניהם אינולים אאר נפל ואינול לפליכס אינולים אינול הלינול אינול להלבל אינול האינול לפליכס אינול אינול לפליכס אינול

grand que onze; voy. Nomh., ch. 33. Aben Esra dit que les paroles dont il s'agit ici ont été dites dans les onze jours. I'll Horch. C'est le Sinsï (Aben Esra). I'll I'll Xadesch-Baméa, eodroit situé au septentrion. du 'Horch et au midi de Séir.

3. "Upu 'Nuji Le onzième jour. Ben Ouziel ajoute UNITY MNTY mout de scheoch." My Après comet dix manuscrib hébreux portent 'pa jout; Septante de même. Tout le discours de Mosché respire la asgesse, la modération , une éloquence entraînante , et porté l'empreinte de la sollicitude du législateur.

4. בעשתרות A Aschtaroth. באדרעי A Edrei; selon Mendelsohn ce mot est le régime indirect du verbe יסער Nomb., ch. 22, v. 33.

5. MMT Racine Mr commencer, résoudre; voy. Gen., ch. 18, v. 28; Juges, ch. 19, v. 6. Cette racine, dit le TML2 ce celle de ȚTM et Maignet notaes mettre Accession une résolution quelconque; de là jurer avec imprication; celui qui jure promet d'exécuter; voy. I Sam. ch. 1, v. 14; Juges, ch. 17, v. 11, opir foliement, Isaïe, ch. 19, v. 13, TMT Pour TMC graver, incruster infrà, ch. 27, v. 8; Hah., ch. 2, v. 2; expliquer, éclaircir le sena.

6. אלחינו Notre Dieu. C'est ici, ditle אלחינו, l'exorde du discours,

## DEUTÉRONOME.

Cii. I. 1. Voici les paroles que Mosché dit à tout Israel, sur la rive du lardène (Jourdain), au désert, dans la plaine vis-à-vis de (la mer) Souf, entre Parane etTophel, et Labane, et 'Hatseroth et Dizahab;

2. A onze journées du 'Horeb, par le chemin de la

l'Eternel pourvoira, ou sera vu (ibid. ch. 22, v. 16), aussi son lit (était) un lit de fer (infrà , ch. 3 , v. 11) , tu connaîtras la vérité. » Il paraît que l'écrivain est sur la rive occidentale, et il suppose Mosché sur la rive opposée ; de là l'embarras d'Aben Esra, מוך מור מות Vers Souf. Souf est peut-être le nom d'un endroit des campagnes de Moab. אום סוב signifie fin , limite. Ounklousse dit אום סוף la mer Souf, la mer Rouge; Septante de même. Toutefois la mer Rouge est trop éloignée des campagnes de Moab pour qu'il puisse en être question ici. D'aillenrs la mer Rouge est ordinairement indiquée par אָם סָּיָּSelon Gueddes אָזָס serait אָזְצָ dont il est question I. Sam., ch. q.v. 6. Selon Lowth ( Notes sur le Deuter.), il s'agit ici de la Snphanitis de Ptolomée. [7] Parane, désert de l'Idnmée, Voy. Gen, ch. 14, v. 6; Nombres, ch. 12, v. 16. Ounklousse paraphrase במשרא לסבל ים סוף בפארן אתפלו על מנא ובחצרות דארניזו על בשרא ועל דעבדו עגל דדהב dans la plainc en face la mer Souf, à Parane, ils ont excité la colère (de Dieu) au sujet de la manne : à 'Hatseroth ils ont irrité au sujet de la viande et pour avoir fabriqué le veau d'or. לבן, Tophel בין Labane, בין Di zahab. Lieux inconnus; est peut-être לבנה dix-septieme station des Israélites , Nomb. ch. 33, v. 20. Ces lieux ne sont pas mentionnés dans les stations des Nombres , cb. 33 , à moins qu'ils ne le soient sous des noms différens , comme Sch'nir., qui a trois noms (Aben Esra). מצרת Voir Nomb. ch. 13 . v. 1; ch. 33, v. 17 . 277 77 Littéral. lieu pourou d'or; ry en arabe se construit comme 722 en hébreu; c'est toutefois un nom propre de lieu. Bnrkhard (Travels in Syria , pag. 523), parle d'un endroit nommé Dahab, qu'il a traversé dans son voyage vers le mont Sinaï.

2. DI Mesure initéraire, car il ne s'agit pas ici du nombre de jours que les Israélites ont passé dans le désert, nombre plus

## דברים

טַּפָּל וֹלָכֿו דֹנֹדִגִּלִי וֹנֹר וֹנֹרָ זִנֵר: ״ אַזָּנִר הֹאָר ווִ מּוֹנְרָכּ כֿאַכֿר בַּתְּנֵלו כַּפּּבָּר בַּרֹתְּכָּר. מָאַך מִאַ בּוֹלְבּאָר! וֹכִּוֹלִ-י אַנְשׁ נַשְּׁבָּרִים אַמָּר נַבּבּר מְשְׁרָ אָלְבּלּר.

CH. I. ו. ארה הדברים Elé hadebarime. C'est ainsi que les Hébreux nomment le cinquième livre du Pentateuque, de ces denx mots héhreux qui commencent ce livre. On l'appelle aussi Mischné Hatôra (משנה התורח), ou simplement Michné, répétition. Les Sept. le nomment de même Δευτερούμεστ, Deutéronome ; non parce que ce livre contient une seconde et nouvelle loi, mais parce qu'il est la répétition et l'explication, avec des variantes, de ce que nous trouvens dans les quatre précédens livre du Pentateuque. C'est un nouveau document : selon Gramberg , il est de la cinquième période; à la fin de l'exil. מדברים Ben Ouziel אשר דבר paroles de correction, de morale. אשר דבר que Mosché a prononce devant tous les enfans d'Israel , c'est-à dire que Mosché communique aux Israélites par l'intermédiaire de représentans, d'anciens du peuple, lequel était trop nombreux, dit nn commentateur, pour permettre à Mosché de s'en faire entendre. בעבר הירדן Septante שנים יוסף 'Topsarou', Vulgate trans Jordanem , au-delà du Jourdain , du côté oriental ; Mendelsohn dit en-deçà; toutefois l'expression מעבר הירדן désigne tantôt en-deçà, tantôt au-delà voy. infrà, ch. 3 v. 8. Le mot 729 signifie le côté de l'un on de l'autre bord d'un fleuve , ou simplement un côté. בערבת Dans la plaine , la campa gue de Moabe voy. infrà v. 5. חבח Signifie aussi lieu désert ; voy. Isaïe, ch. 33, v. q; Jérémie. ch. 50, v. 12; 73y Est peut-être nne transposition de 370 qui, en éthiopien, signifie sterile, aride. Les plaines dans l'Orient sont généralement dépourvues d'eau (Rosenmüller). C'est ici qu'Aben Esra dit ce fameux passage que nous avons cité ailleurs : דאם תבין סוד השנים עשר גם ויכתוב משה והכנעני אז בארץ בהר ה' יראה גם וערשו ערש ברול תביר האמת « Lorsque tu comprendras le secret des douze (passages du Pentateuque) ainsi que Mosché écrioit (infrà , ch. 31 , v. q); le Kendanéen fut alors dans le pays (Gen., ch. 12, v. 6), sur la montagne

# ספר דברים

LE DEUTÉRONOME.

Tout exemplaire qui ne sera pas revêtu de la signature de l'auteur sera réputé contrefait.

rue du Dragon, nº 20.

# LA BIBLE,

### TRADUCTION NOUVELLE,

AVEC L'HÉBREU EN REGARD.

ACCOMPAGNÉ

DES POINTS-VOYELLES ET DES ACCENS TONIQUES (

AVEC DES NOTES PHILOLOGIQUES, GÉOGRAPHIQUES

ET LITTÉRAIRES.

ET LES PRINCIPALES VARIANTES DE LA VERSION DES SEPTANTE ET DU TEXTE SAMARITAIN:

Dédiée à S. M. LOUIS-PHILIPPE Ier, Roi des Français.

Par S. Caken

DIRECTÉDE DE L'ÉCOLE ISRAÉLITE DE PARIS; MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

DE MRIZ : ET DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

#### PENTATEUQUE.

TOME CINQUIÈME.

LE DEUTÉRONOME: - ברים -



To the second

A PARIS,

CHEZ L'AUTEUR, VIEILLE RUE DU TEMPLE, N° 78; TRÉOPHUE BARROIS, LEBALIER, MUE RICHELIEU, N° 14; TREUTTEL ET WURTZ, LIBRAIRES, RUE DE LILLE, N° 1; A Strasbourg et à Londres, même Maison.

1834

005700616



# חמשה חומשי תורה PENTATEUQUE.

LE DEUTÉRONOME. - ספר דברים

· Comment Comment



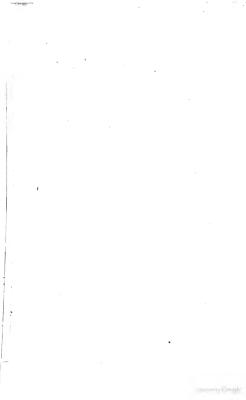

